

A nueve años de la primera marcha Ni Una Menos, miles de mujeres y diversidades se congregaron en distintas ciudades del país para reclamar por los derechos conseguidos.

El riesgo ante el ataque y la desatención oficial P/20/21

# Tejiendo redes frente al odio y la crueldad Escriben y opinan Euge Murillo, Camila Alfie y Flor de la V



Páginalla

**Buenos Aires** Mar | 04 | 06 | 2024 Año 38 - Nº 12.777

Precio de este ejemplar: \$1300 Recargo venta interior: \$200 En Uruguay: \$40

**AM 750** 

OBJETIVOS

PERO NO **IMPARCIALES** 

Las nuevas denuncias judiciales sobre el escándalo de Capital Humano apuntan al mecanismo de contratación de personal usado para burlar los controles oficiales o directamente hacer caja política. Y todas comprometen a Pettovello. El mismo sistema se usó antes en otra área de su ministerio y el principal convenio con la OEI sobre alimentos, por 6772 millones, lleva solo la firma de la ministra P/2/3

# LA CAUA DE PANDORA

Por Irina Hauser



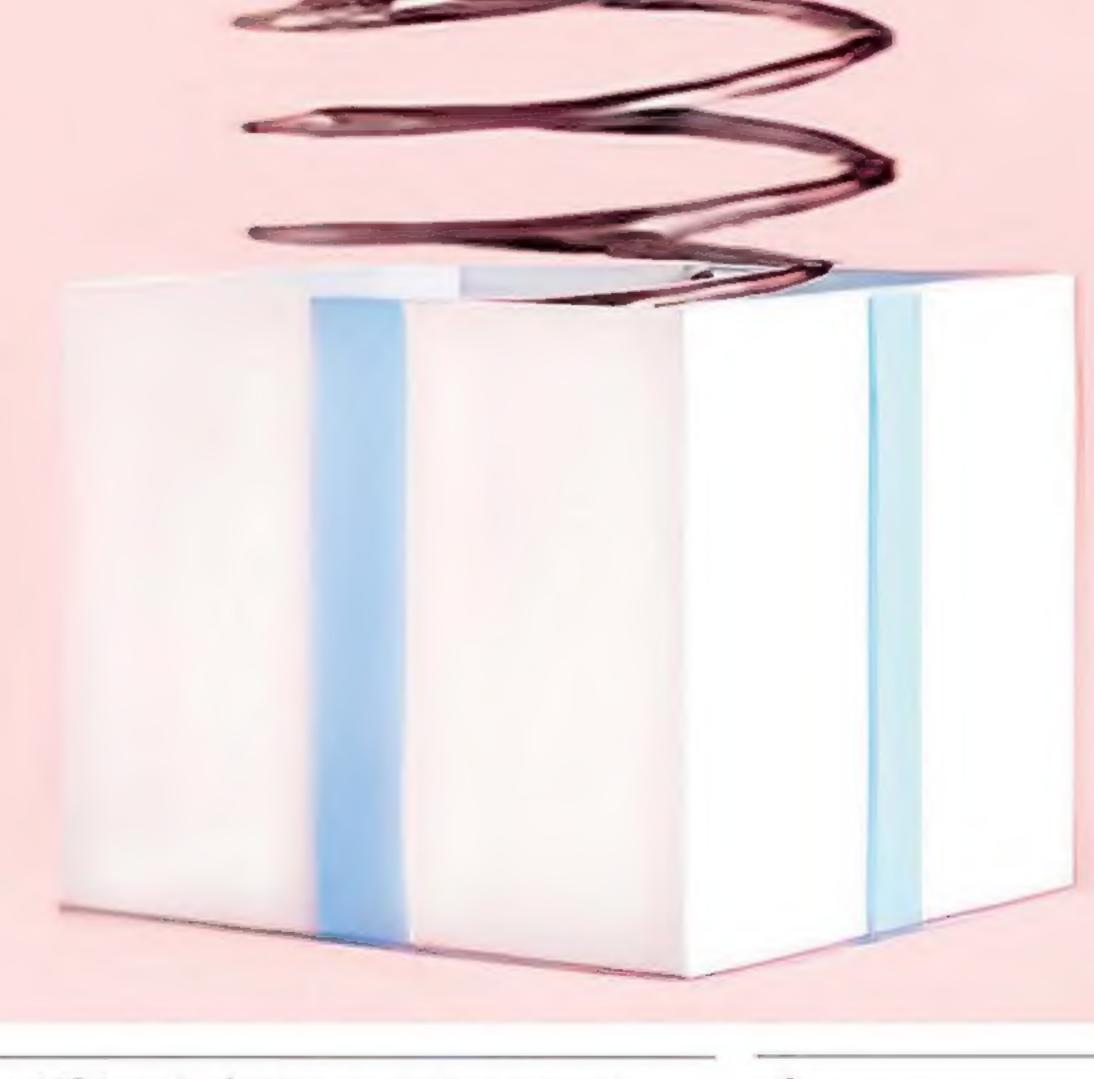

## **BLOQUEOS**

Los principales pasos fronterizos entre España y Francia fueron bloqueados ayer en una acción coordinada por el movimiento de agricultores catalanes Revolta Pagesa junto con otras organizaciones de ambos países. En los siete puntos de protesta que se extendieron desde el País Vasco hasta Barcelona, los manifestantes reclamaron seguridad alimentaria frente a las importaciones, que se prioricen la producción local y desgravación impositiva de la energía utilizada para producir alimentos. "Queremos influir, porque cuando hablo con el gobierno, me dicen que el 80 por ciento de la legislación agrícola se decide en Bruselas, así que nos hemos dado cuenta de que el caballo de batalla ya no es nacional, es europeo", aseguró Jerome Bayle, el ganadero francés que se convirtió en referente de la protesta agrícola potenciada ante la inminencia de las elecciones de eurodiputados que se desarrollará entre el 6 y el 9 de junio.

La UCA estimó que en cuatro meses la pobreza subió un 11 por ciento y la indigencia pasó del 9,6 al 17,5 P/6

25 millones de pobres

Paro de 48 horas en las universidades P/8/9

Frente al nihilismo de las encuestas, el deseo de justicia, por Jorge Alemán

Homo Ecce, por Rodrigo Fresán Las provincias también reclaman alimentos a Pettovello

# "La situación es desesperante"

Ocho ministros de Desarrollo Social provinciales le reclamaron al ministerio de Capital Humano que convoque al Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social (CoFeDeSo) para confeccionar "un ágil cronograma de la entrega de los alimentos próximos a vencer". El reclamo fue formulado mientras la ministra Sandra Pettovello se encamina a distribuirlos, por medio del ejército, a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil, de Abel Pascual Albino, un médico pediatra conocido por sus opiniones medievales. Entre otras declaraciones que hicieron historia, Albino ha asegurado como que la desnutrición infantil "es una enfermedad cultural propia de sitios en los que el acto sexual se lleva a cabo compulsivamente".

Los ministros pusieron en evidencia que Pettovello está teniendo cero coordinación con ellos. "Nos ponemos a disposición de colaborar y abrir un canal de conversación para tener un intercambio institucional más fluido", plantearon en un comunicado.

En este sentido, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, brindó una conferencia de prensa en la que dijo que es "muy extraño que estando en el mes de junio no haya tenido contacto con Sandra Pettovello", y que "la máquina de postergar sigue en marcha y tenemos casi medio año de gestión".

A su vez, Alfredo Menem agregó desde La Rioja que "la situación social está mal". "Este es un gobierno de improvisados, que no tiene equipo ni gestión, que deja vencer 8 mil toneladas de alimentos en una Argentina donde todos los días se están retirando industrias de las provincias y despidiendo trabajadores de los comercios, porque no hay consumo, y de la construcción porque la obra pública está parada". El ministro contó que en su provincia 250 comedores y merenderos están cerrados debido a que la Nación dejó de mandarles alimentos.

El ministro aseguró que su primo tampoco hace nada por abrir el diálogo. "Tenemos despedi-

> dos todos los días y no podemos darles contención. (El gobierno nacional) no nos atiende, no tenemos fondos no coparticipables, no tenemos los fondos para la obra pública, no tenemos fondos de compensación docente, no tenemos absolutamente nada y la verdad que es desesperante. Esto tiene que explotar porque es un gobierno ausente que ha deshumanizando la política generando malestar y 2020bra".



Ocho ministros de Desarrollo Social reclamaron además convocatoria del Consejo Federal.

La movida sumó desde al ministro bonaerense, Andrés Larroque, al de La Rioja, Alfredo Menem, que es primo segundo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero está parado en la vereda de enfrente a la principal espada de Milei en el Congreso porque integra el gabinete del gobernador Ricardo Quintela. También firmaron pedido los ministros de Jujuy, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, La Pampa y Tierra del Fuego.

Además de reclamar coordinación en la entrega de alimentos, los ministros advirtieron que el ministerio de Capital Humano no está planificando la distribución de kits de invierno para que las personas en situación de calle hagan frente a las bajas temperaturas (la semana pasada ya hubo un muerto por el frío).

Se quejaron, además, por el desfinanciamiento de otros programas: el de Primera Infancia, así como el plan Mi Pieza, y Mi Baño, que eran parte de la urbanización de los barrios populares. Y facturaron a la ministra que no haya mandado a las provincias las camionetas destinadas a tareas de asistencia social que fueron compradas por el gobierno anterior.

Otro de los ministros que salieron a hablar fue el misionero Fernando Meza. "Firmamos un comunicado con mucha humildad pero también con la firme convicción de que podemos ser de mucha utilidad para la correcta y ágil distribución de estos alimentos", dijo en declaraciones radiales.

Meza señaló que Pettovello no les habla. "A principios de diciembre de 2023 los ministros participamos en una reunión de Desarrollo Social para hacer una transición ordenada", pero "de la ministra de Capital Humano no recibimos ninguna respuesta. Hemos solicitado en varias oportunidades poder conversar". El funcionario aclaró que quien sí los recibió fue Pablo de la Torre, desplazado por Pettovello el viernes pasado como chivo expiatorio por la no distribución de los alimentos comprados por el gobierno anterior y retenidos en los depósitos de Desarrollo Social.

"No se debe perder esta mercadería, sería casi un sacrilegio habiendo tantas necesidades. Hay una asistencia endeble y esto se sumaría a una seguidilla de sinsabores. Hay muchas familias que están a la espera de estos recursos".

#### Por Irina Hauser

Las nuevas denuncias que comprometen al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, empezaron a llegar a Comodoro Py y no paran de brotar sorpresas. Tres presentaciones apuntan al mecanismo de contratación de personal utilizado por la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia a través de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que se habría utilizado para pagarles a quienes no tenían designación oficial, para sobresueldos y para sacar una diferencia y cambiarla por dólares (o sea, para hacer caja política). Todo indica que esto último se habría concretado gracias a la facturación que entregaban, entre otros, un grupo de amigos/conocidos rugbiers del colegio La Salle de quien era el director administrativo de área, Federico Fernández. Son 18 las personas que aparecen en una lista con facturaciones de entre 600.000 y 1.400.000 pesos pero que no tenían funciones en la cartera. O sea, ñoquis.

Los convenios con la OEI -que existen desde hace tiempo- suelen estar destinados a proyectos en educación, cultura y ciencia, entre otros temas. Se trata de un organismo de cooperación multilateral que utiliza fondos del erario público argentino que, en este caso, habrían sido desviados de su finalidad. La secretaría de Niñez estuvo hasta la semana pasada a cargo de Pablo de La Torre, echacorrupción (OA) y también lo hizo en Comodoro Py, exactamente con el mismo texto. Pero no lo responsabilizó por el problema de los alimentos sino por el uso de los convenios con la OEI. En tribunales la denuncia la hizo la directora de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, la misma que se había burlado en televisión por los miles de kilos de yerba acopiados y reclamados -junto con todos los alimentos- por el dirigente Juan Grabois (Argentina Humana). "¿Quiere hacer una mateada popular Grabois?", lanzó la funcionaria. En otra entrevista reconoció que en Capital Humano se pagaron sobresueldos y que hubo "manejos irregulares del dinero que recibían las personas que facturaban a la OEI".

Como informó este diario, los contratos para proyectos de trabajo con la OEI no son los únicos dudosos. También se delegó a ese organismo la licitación y compra de lentejas y aceite de girasol y se le pagó una comisión del 5%. De esa manera el procedimiento, que habitualmente hace personal del ministerio, elude controles loca-

## De rugbiers y otros trucos

Dos semanas atrás, el portal Data Clave publicó una planilla en la que estaban los nombres de profesionales que le facturaban a la OEI por servicios para la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Estaba en un archivo en

Son 18 los que aparecen en una lista con facturaciones de entre 600.000 y 1.400.000 pesos, pero que no tenían funciones. O sea, ñoquis.

do por decisión de la ministra Pettovello cuando el escándalo por la interrupción de entrega de alimento a comedores y merenderos comunitarios llegó a un punto insostenible. Fue a raíz de que se conoció que la cartera guardaba 5,9 millones de kilos de mercadería que debía ser entregada a organizaciones sociales y que había más de 399 mil kilos de leche en polvo que vence en julio y 40 kilos de arroz con hortaliza ya vencidos.

De la Torre tenía a su cargo la política de seguridad alimentaria. Su secretaría tenía un convenio con la OEI por el que le transfirió 6.772.500.000 pesos para distintos fines. Lleva como única firma la de Pettovello, como reveló Página 12.

El gobierno acusó públicamente al funcionario de no controlar y causarle un gran disgusto a Pettovello para explicar su expulsión. El propio Ministerio denunció a De la Torre ante la Oficina Anti-

google drive de acceso abierto titulado "Plan 120 (FF)". Las siglas serían las de Federico Fernández, alias "Fefe", y los 120 se referirían a 120.000 dólares al año. Las personas que figuran allí son 18 y no tienen relación con las tarea de esa dependencia, según las denuncias presentadas en los tribunales de Comodoro Py (especialistas de logística, en publicidad, en sistemas, bancarios y emprendedores inmobiliarios) y al menos un grupo serían los amigos de rugby de "Fefe" del La Salle, como Gonzalo Avetrani, Vicente Ammann, Lautaro Alarcón y Santiago Anziano.

La famosa lista incluye algunas columnas llamativas que mencionan una "bolsa neta", una "cajita" y se desprende que hay un descuento entre un 10 y un 12 por ciento. Algo de esto parece quedar traducido o explicado en el descargo que Fernández hizo en un sumario interno de Capital Humano y que se convirtió en la Un nuevo escándalo golpea a Capital Humano por contratos irregulares

# Lo que faltaba, un pelotón de ñoquis libertarios

Tres denuncias enfocaron el contrato con la Organización de Estados Iberoamericanos. Además de sobresueldos, detectan rugbiers amigos de un exdirector que cobran y no trabajan.



El club de rugby del La Salle donde juega el exdirector administrativo del ministerio Federico Fernández.

base de las denuncias ante la OA y en tribunales. Habló, según la denuncia, después de que quedara salpicado por un informe televisivo. El hombre sigue en su cargo de director de administración pero está sumariado. Relató que el 24 de enero presenció una reunión de la que participaban funcionarios de Capital Humano y de la Secretaría de Niñez. Mencionó al ex secretario de coordinación Maximiliano Keczeli, a la jefa de gabinete de la secretaría Lucía Raskowsky y el exsubsecretario de administración, Agustín Sánchez Sorondo. Decía que Niñez pedía el nombramiento de unos 50 funcionarios que ya trabajaban allí. Agregaba que Keczeli decía que no se podía nombrar a nadie hasta que no hubiera organigrama y que Sánchez Sorondo sugirió los contratos de la OEI.

Como es evidente, el relato de Fernández volcado en la denuncia apuntaba a responsabilizar a sus colegas. La cuestión de la factura-

ción a la OEI, explicó, tenía un tope de 1,3 millones de pesos, pero había sueldos superiores, de hasta 2,5 millones. Como sea, precisó que Keczeli dispuso avanzar con las contrataciones por tres meses. Y que no había un listado de personal confeccionado sino que él empezó a recibir "currícufiere la denuncia. Aclara que ya no hay contratos OEI.

Un tramo muy llamativo es el que relata que "el dinero que cobraban algunos de los consultores, era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabaja-

Facturaban, entre otros, un grupo de rugbiers del La Salle conocidos de quien era el director administrativo del área, Federico Fernández.

lums de personas para contratar, que a su vez enviaba a la Dirección General de Proyectos Especiales para que allí estableciera el rango salarial". En el ínterin se habrían ido empleados y otros fueron finalmente designados. "A comienzos de marzo comenzaron a cobrarse los convenios OEI", re-

dores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones. Por último, los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo de la Torre (ahora exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia) para saldar la del personal que nunca fue nom-

brado". Varias preguntas surgen aquí, que en la causa y la OA se debería investigar: ¿Los consultores eran sus conocidos? ¿Cómo se compraban los dólares en gran volumen si hay cepo? ¡Por qué dólares? ¡Para qué? Al final de la declaración, Fernández dejó llamativamente a salvo a Pettovello. El acta dice: "Quiso dejar constancia que la Ministra Lic. Sandra Pettovello no estaba en conocimiento de esta situación irregular". El club de rugby negó cualquier vinculación con el ministe-TIO.

## Dos denuncias más

Como es obvio la denuncia de Capital Humano, no dice más nada y pide que se investiguen delitos de acción pública. Le tocó al juez Federal Ariel Lijo. Al mismo juez le tocó una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero, que apunta contra un grupo de funcionarios del ministerio y de

Niñez, empezando por De la Torre, que estarían implicados en los contratos de trabajo de la OEI y 24 su verdadero destino. Cita algunas publicaciones periodísticas, lo que incluye algunos nombres de quienes habrían facturado y que no trabajaban en la cartera.

La otra denuncia, que quedó asignada al juzgado de Sebastián Ramos, fue presentada por Alejandro Díaz Pascual, de la Asociación Civil "en formación" Arco Social, que apuntó directo a Pettovello, a De la Torre y al director de la OEI Luis María Scasso, también por las contrataciones "realizadas de manera irregular (...) con el fin de aparentar el empleo de alrededor de cien personas, quienes nunca prestaron funciones, con el fin de desviar dichos fondos al pago de sobresueldos y a la compra de dólares estadounidenses en el mercado ilegal, generando una inmensurable afectación de las arcas del Estado Argentino". En la misma presentación, Díaz Pascual sugiere que se pudieron haber usado el mismo tipo de contratos en Educación. "Resulta llamativo que curiosamente María Inés Brogin Alba, en su carácter de Subsecretaria de Gestión Administrativa (de Educación), suspendió el pago de 300 contratos que el Estado realizó a través de la OEI, a partir de la difusión del escándalo previamente descripto".

### Una audiencia clave

Este martes hay una audiencia clave en la Sala II de la Cámara Federal en la que se verán cara a cara representantes del área legal de Capital Humano (debería ir Leila Gianni) y Grabois, quien hizo en febrero la denuncia por la interrupción de la entrega de alimentos a los comedores populares. El ministerio apeló la orden del juez Sebastián Casanello de presentarle un plan para distribuir los 5,9 millones de kilos de alimentos que se encontraron en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo. Solo entregó un listado con fechas de ingreso, marcas y vencimiento. El argumento es que es un tema no judiciable. Grabois ya adelantó que cree que los jueces le darán la razón a la administración libertaria. Una audiencia es una oportunidad para exhibir argumentos.

El Gobierno anunció que por ahora solo repartirá lo que se está por vencer, es decir la leche en polvo y que para eso pidió ayuda a Conin, del antiderechos Abel Albino, y el ministerio de Defensa para hacer la distribución. Mientras tanto Casanello y la fiscala Paloma Ochoa analizan el resultado de las inspecciones en los galpones. En tribunales la próxima definición estará en manos de los camaristas Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Iruruzun. Es posible que tomen una decisión expeditiva.

El Ministerio de Capital Humano sigue negando lo que a todas luces se comprobó: "No había alimentos vencidos", machacó la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, empeñada en deslindar las responsabilidades de la cartera que conduce Sandra Pettovello en el escándalo de gestión y corrupción que sacude al gobierno de Javier Milei. Mientras intenta tapar el escándalo, Sandra Pettovello le encargó al titular de la fundación Conín, Abel Albino -el otrora socio del macrismo y pediatra oscurantista que fue al Congreso a recomendarles a las mujeres que no tengan relaciones sexuales para no aborta- que se haga cargo de repartición de los 465.000 kilos de leche en polvo que están en desuso en los galpones de Villa Martelli y Tafí (Tucumán) y que vencen en julio. Para colmo, el convenio para la distribución se firmó el mismo día de la marcha del Ni Una Menos.

Pettovello le había pedido personalmente ayuda al pediatra an-

"El preservativo no protege del sida porque el virus atraviesa hasta la porcelana", llegó a decir Albino.

tiderechos en medio del escándalo que sacude a su ministerio, tanto por la retención de los alimentos como por el caso de corrupción y sobresueldos que se destapó a partir del convenio con la OEI.

Albino había llegado a decir durante su exposición en el Congreso por el debate por el aborto legal que "el preservativo no funciona". "Las mujeres deben esforzarse por ofrecer al hombre su virginidad tanto física como moral", dijo y por si fuera poco sostuvo que el preservativo "no funciona" para prevenir los embarazos ni el VIH. Según su lógica, los espermatozoides o el virus "pueden atravesar la porcelana".

Este pediatra, finalmente, es el que repartirá los alimentos. Se lo conoce también por haber hecho una insólita relación entre el hambre y las relaciones sexuales: "La desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que al acto sexual (...) se lo suele llevar a cabo compulsivamente, bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón".

Pettovello le encargó a Abel Albino la entrega de alimentos

# Un antiderechos siempre a mano

La ministra recurrió al titular de la polémica fundación Conin para que reparta los 465.000 kilos de leche en polvo que vencen en julio.



El convenio se firmó el mismo día del Ni una Menos.

#### Dos que se conocen bien

El acercamiento de La Libertad Avanza con Albino consta de hace ya un tiempo. En febrero, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, firmó

un acuerdo con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin), presidida por Albino, un oscurantista pediatra, quien ya había sido beneficiado con otros convenios similares durante el mandato de Macri. Lo más curioso de este "nuevo" acuerdo, que fue presentado con bombos y platillos, es que predica la misma intención de años atrás: "Trabajar en la lucha contra la desnutrición infantil", aun cuando los antecedentes estén en contra del accionar del pediatra.

La evidencia más reciente data

de 2020, cuando ocho niños wichi fallecieron por desnutrición en la provincia de Salta. Por ese entonces, la ONG que preside Albino firmó un convenio con el mandatario Juan Manuel Urtubey, por el que recibió un monto de 100 millones de pesos para la apertura de 30 nuevos centros de atención a la primera infancia y el fortalecimiento de otros ya existentes, con el objetivo de mejorar y controlar la salud de los niños salteños (entre ellos los wichi).

La última noticia consitió en la novedad del día de ayer. Capital Humano volvió a firmar otro acuerdo con Conin, en este caso, para orquestar la distrubición de los alimentos almacenados en depósitos y que el Gobierno no se decidía a repartir hasta que fue ordenado por la Justicia. En la Rosada aclaran que será el Ejército el encargado de poner la logística, pero que descansará en Albino para el asesoramiento en materias técnicas.

#### Más pensamiento medieval

Además de su cuestionable y poco clara gestión, cuando se pronuncia sobre la desnutrición infantil, que su fundación propone combatir con el uso de los recursos económicos que recibe del Estado, este médico mendocino despliega una increíble y forzada relación con la sexualidad. "La desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que al acto sexual (...) se lo suele llevar a cabo compulsivamente, bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón", afirma.

Pero su pensamiento medieval no solo se restringe a su especialidad: en 2018 afirmó que "el preservativo no protege del sida porque el virus atraviesa hasta la porcelana".

## Opinión Por Jorge Alemán

# Contra el nihilismo de las encuestas

l interrogante que más insiste con respecto a la ultraderecha argentina se refiere a la adhesión que aún suscita en sectores amplios de la población.

En efecto, un gobierno que no gobierna, un grupo de funcionarios inconsistentes y crueles, una agrupación de políticos bizarros que parecen testimoniar de una mutación antropológica en el centro del neoliberalismo provocan en el mundo la pregunta crucial: por qué un experimento con un coste de dolor tan amplio para la sociedad argentina no solo es soportable sino que parece estar apoyado por una fe inquebrantable.

Responder a esto exigiría un conjunto de lecturas que sepan al menos caracterizar

en qué tiempo histórico vivimos y si somos contemporáneos de algo nuevo y distinto. Pero más allá de la necesaria reflexión teórica y crítica con respecto a la tragedia que le toca vivir a la Argentina, la única posibilidad de responder a esta situación siniestra es no dejarse subyugar por la foto fija de las encuestas y los votos obtenidos.

Las encuestas y el sistema de votación nunca logran captar ciertos momentos privilegiados de lo micropolítico y de su capilarización en el tejido social. El supuesto 50 por ciento de apoyo del que dispone el ultraderechista se puede volatilizar de un instante a otro, y entonces puede emerger la verdad del militante, la verdad del que no cede, y entrega su vida a la más inmediata

de las urgencias: combatir el hambre. Ya sabemos de quién estamos hablando.

Esta es la hora de quien no se deja obnubilar por el peso inerte de los números y abraza la verdadera causa, la verdadera razón por la que ha decidido entregar su vida a la justicia.

Frente al nihilismo de las encuestas, la verdad incondicional de la justicia social; no importa lo que digan si alguien ha decidido no prestarles mas atención.

En cada hombre y en cada mujer, uno por uno, en donde vibre una sensibilidad por la justicia y por el otro, un nuevo lazo social, un nuevo amor va abriendo su camino. Los días de la nueva política están por venir.

#### Por Melisa Molina

La crisis en el gabinete nacional no merma y la ministra Sandra Pettovello continúa en el ojo de la tormenta por el escándalo de los alimentos cerca de vencerse que su cartera no entregó a los comedores y por las sospechas de corrupción derivadas del convenio firmado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Ayer, tras una reunión de más de dos horas con Javier Milei -que para sorpresa de todos no fue en Casa Rosada sino en una sede del ministerio a la que se trasladó el Presidente- desde Capital Humano anunciaron que comenzarán con la entrega de alimentos mediante un convenio que firmaron con la fundación Conin, que preside Abel Albino, un médico antiderechos que afirmó que el VIH "puede atravesar la porcelana" y que la virginidad de las mujeres es el mejor método para evitar abortos. Durante la tarde de ayer creció el rumor de que en la Secretaría de Niñez del ministerio, en reemplazo de Pablo de la Torre, asumiría Yanina Nano Lembo, actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA. Sin embargo, a última hora esa versión no era confirmada por altos funcionarios de la Casa Rosada.

Según el "convenio marco de colaboración" que firmaron Pettovello y Albino –al que tuvo acceso este diario- la entrega será de 395.781 kilos de leche en polvo, que llegarán a 36 comedores y merenderos apadrinados por esa fundación en todo el país. La distribución, sin embargo, será discrecional. Las provincias que más alimento recibirán son, casualmente, las de gobernadores aliados. Mientras Mendoza –gobernada por Alfredo Cornejo- y Entre Ríos -gobernada por Rogelio Frigerio-son las que más kilos recibirán (Mendoza 191 mil kilos y Entre Ríos 92 mil), al conurbano bonaerense sólo irán 5064. Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, otro aliado puesto con 69 mil kilos.

En el comunicado que la cartera emitió luego de la reunión entre Milei y Pettovello consignaban que "la entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos", y que "para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa". Conin, en tanto, especificaron que "deberá certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores".

Milei, mientras el conflicto escalaba y los funcionarios en CapiMilei se reunió dos veces con Pettovello en menos de 24 horas

# En marcha el operativo de reducción de daños

Con un abrazo, el Presidente volvió a sobreactuar el apoyo a su ministra y amiga personal durante la asunción de Francos. El convenio con Albino y el reemplazo para De la Torre.



Milei abrazó a su amiga personal durante la jura de Francos.

tal Humano iban renunciando o siendo despedidos, de regreso a la Argentina –estuvo una semana en Estados Unidos y El Salvador y se volverá a ir la semana que viene a Italia, Alemania y España- pidió al gabinete que hiciera un operativo clamor para defender a Pettovello y el domingo por la tarde recibió a la ministra en la Quinta de Olivos. Ayer, en tanto, estuvo con ella en la sede de la cartera que queda en Cerrito y Juncal y, a las del Gobierno, estará en tercer 19.30, cuando le tomó juramento sarrollo Humano; Héctor Calven- por las denuncias de corrupción

en Casa Rosada a Guillermo Francos, el nuevo jefe de Gabinete, ella asistió y el mandatario la saludó con un largo abrazo tras la jura.

Luego de la reunión del domingo y el respaldo explícito de Milei a Pettovello, la ministra firmó ayer el desplazamiento de otros cuatro secretarios, que fueron publicados en el Boletín Oficial sin explicaciones ni motivos: María Lucila Raskovsky, exsubsecretaria de Políticas Territoriales y Dete, exsubsecretario dePolíticas Sociales; Esteban Bosch, exdirector nacional de Emergencia, y Fernando de la Cruz Molina Pico, coordinador general de la Comisión Nacional del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. Los cuatro funcionarios habían ingresado de la mano de Pablo de la Torre, eyectado como chivo expiatorio de la cartera por los alimentos que no entregó y, además,

que sacuden al ministerio a partir del convenio con la OEI.

Durante todo el día de ayer circuló por los pasillos de Capital Humano que el reemplazo de De la Torre ya tenía nombre y apellido: Yanina Nano Lembo, la actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez

El rumor de que Yanina Nano Lembo reemplazaría a De la Torre era desmentido ayer en la Rosada.

Larreta. Sin embargo, desde el entorno de Pettovello negaban anoche que estuviera confirmada. "En Capital Humano nadie confirmó a nadie", insistían. En Casa Rosada sostenían lo mismo, que había que esperar. No hubo tampoco por parte del Gobierno contactos con el larretismo para pedir referencias de la exfuncionaria porte-

Antes de Lembo, la que había sonado para asumir en el cargo era Leila Gianni, la actual subsecretaria legal del ministerio y la encargada tanto de impulsar la denuncia contra el propio De la Torre como de comparecer ante los medios en lugar de la propia Pettovello para capear la crisis.

Más allá del escándalo, Milei aun tiene que definir varias cuestiones vinculadas al gabinete. En primer lugar, luego de la jura de Francos a la que asistieron todos los ministros, el mandatario deberá definir qué lugar le da a Federico Sturzenegger. Si bien ya dijo en reiteradas ocasiones que al exfuncionario de Mauricio Macri tendría un ministerio, aún no definió cuál. Los rumores consignan que se tratará de una secretaría con rango de ministerio dedicada a "desregular el Estado".

## CFK cruzó a Milei

## "La responsabilidad es suya, Presidente"

tra vez la burra al trigo... Córtela Presidente con la cantinela de 'son los kirchneristas'. No, presidente, aunque resulte una obviedad, lo que pasa en el Ministerio de Capital Humano es responsabilidad de guienes son sus cuadros de conducción". Así le respondió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Javier Milei, quien intentó desviar la atención del escándalo por los alimentos retenidos apuntando al "kirchnerismo", al que acusó de "querer plantarle un muerto".

La exvicepresidenta apuntó que "la responsabilidad de 'los kirchneristas' en ese ministerio (en ese entonces denominado Desarrollo Social), fue entre el año 2003 al 2015 y estuvo a cargo

de la doctora Alicia Kirchner".

A continuación, compartió un cuadro que muestra los programas sociales en el que, dijo, "se observa claramente cuál fue la política del 'kirchnerismo' en la materia". "Fíjese la cantidad de planes existentes en 2003 y observe como se entregó el Ministerio en el 2015", planteó en referencia a los números de planes sociales de cada gestión.

Luego publicó también un video y le manifestó a Milei: "Y si no le alcanza mire y escuche 39 segundos de su señal de cable preferida La Nación+, donde explican cuál fue el gobierno (Stanley - Macri) que comenzó el problema".

"Teorizar en los canales de televisión es muy fácil, gobernar es otra cosa", cerró Cristina.

04 06

Veinticinco millones de ciudadanos argentinos vive en situación de pobreza. Ese es el número que estimó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, al estipular que a fines de 2023, la tasa de pobreza era del 44 y que, en los primeros tres meses de 2024 -que coinciden con la gestión de Javier Milei- la pobreza ascendería al 55 por ciento. En tanto, Milei también se debería colgar la cucarda de casi duplicar la tasa de indigencia: según la medición de la UCA, en ese mismo período se calcula una suba del 9,6 al 17,5 por ciento.

Los números derivan del informe que recibió el nombre de Radiografía de la pobreza en Argentina: realidad social y solidaridad que es esperanza. Allí, mediante gráficos y números indican que este brutal incremento se atribuye, en gran parte, al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba principalmente en el rubro alimentos que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. Al asumir, el gobierno de La Libertad Avanza provocó una devaluación de 114 por ciento y habilitó a subas sin techo, con el lema de "desregular la economía".

Asimismo, el estudio asegura que unos 7,8 millones de personas están en un estado de pobreza extrema o indigencia, es decir, se ubican por debajo de la canasta básica alimentaria (CBA).

"La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas

Casi 25 millones de personas no alcanzan la canasta básica alimentaria

# Se disparan los números de pobreza

Según el último informe de la UCA, la tasa aumentó 11% respecto de 2023. Y la indigencia pasó del 9,6 al 17,5 por ciento.

por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niadolescentes niñas y (NNyA). Al considerar el AM-BA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente", consigna el informe.

Por su parte, el 20,6 por ciento de los hogares que sufren insuficiencia alimentaria total son alrededor de 3,7 millones de viviendas que albergan a unos 11 millones de habitantes.



El brutal impacto de la inflación, entre las causas.

La pobreza también se refleja en la falta de acceso a servicios básicos y en la alta dependencia de las ayudas del Estado. El informe detalla que el 42,6 por ciento de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentaria. Además, el 50 por ciento de los menores asisten a comedores escolares, el 36,7 por ciento reciben cajas o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1 por ciento de comedores no escolares.

En cuanto a la mortalidad infantil, el estudio señala que, aunque ha habido mejoras generales en las últimas décadas, persisten importantes disparidades entre provincias, con los niveles más altos de mortalidad infantil correlacionándose con mayores índices de indigencia monetaria.

El déficit educativo es otro aspecto crítico. En el relevamiento se menciona que 23% de los niños de 3 a 5 años no asisten a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los niños y adolescentes de 6 a 12 años asisten con sobreedad a la escuela primaria, y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no han terminado la secundaria. Estos datos reflejan el impacto negativo de la pobreza en la educación, a pesar del apoyo del sistema de gestión pública y privada.

El mercado laboral no escapa a esta realidad. El 32,5 por ciento de los trabajadores ocupados residen en hogares en situación de pobreza.

## Opinión Por Carlos Alberto Rozanski

o que está sucediendo en el país es difícil de explicar pero es imprescindible tratar de comprender.

Javier Milei pretende "reorganizar" la Argentina. Aquella en la que el genocida Videla murió en el baño de su celda condenado a prisión perpetua por sus horrendos crimenes. La de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, centro clandestino de detención y desaparición que fue transformado en sitio de memoria con un enorme valor educativo y de formación democrática. La de las niñas y niños que en todos los colegios escuchan con atención e interés, los relatos de los docentes sobre la historia reciente, la dictadura y el valor de la democracia. La Argentina que ganaba su cuarto Mundial de fútbol y millones de personas llenaban las calles de todo el país festejando la hazaña.

Y Ilegó Milei.

Había avisado. Ya había agredido, insultado y ofendido de las más variadas maneras. Ya había vociferado su odio por el Estado y su desprecio por la totalidad de los valores que sustentan la convivencia en nuestro país. Ya había clonado a su perro muerto y con un pañuelo en la cabeza, había imitado a Leonardo Favio en un programa de televisión. Ya había destrozado públicamente con una maza, una y otra vez, la maqueta del Banco Central. También por la tele, emocionado hasta las lágrimas, develaba a Viviana Canosa que su

# La masacre cultural

hermana Karina era en realidad Moisés, y él es Aarón, a quien Dios mandó a comunicar al pueblo hebreo lo que Moisés, por ser tartamudo, no podía.

Era imposible pensar que semejante personaje llegaría a ser diputado de la Nación. Y un día, luego de proferir los más graves insultos al propio Congreso y sus integrantes, se sentó en una banca. Y desde allí, demostrando su inutilidad como legislador y su retorcido odio al tejido vivo, lanzó una campaña aparentemente tonta con la pretensión de gobernar el pais. Sus pares diputados, escuchaban azorados como, reiteradamente, Javier Milei definía al Estado como la "asociación criminal más grande del mundo" y publicitaba insistentemente su admiración por Al Capone llamándolo su "héroe".

Las razones por las que un energúmeno sin sensibilidad ni talento alguno puede llegar a la primera magistratura de un país, son variadas y muy complejas. La pasividad, falta de preparación y en algunos casos la soberbia de quienes tenían la responsabilidad política de frenarlo a tiempo, seguramente influyó en su consagración. En esa equivocada estrategia argumental de la oposición, la remanida y vacía frase sobre

que "el pueblo es el que decide", no aplica a ese particular momento. No es un razonamiento adecuado cuando un fascista desquiciado amenaza con destruir cada uno de los derechos que ese pueblo supo conquistar. No cuando ese personaje siniestro propone la venta de órganos y profesa públicamente admiración por un economista marginal como Rothbard, quien escribió que los niños son objetos y sus padres, si quieren, los pueden dejar morir de hambre.

Ante esa impotencia para evitarlo, desde las sombras más oscuras, operaron quienes financiaron la manipulación del porcentaje de votantes que definieron la elección. Y una vez logrado el objetivo presidencial, comenzó un proceso de exterminio de vastos sectores sociales vulnerables, con una maldad, desparpajo y goce nunca vistos en democracia. La negativa a entregar medicamentos oncológicos es tal vez la postal que mejor sintetiza los inconfesables designios de los detentadores del poder real que manejan los hilos de las circunstanciales marionetas.

En sintonía, la ministra de destrucción humana, Sandra Petovello, por orden del Presidente, retiene desde hace meses, millones de kilos de alimentos mientras los comedores populares los solicitan con desesperación. No disimulan ni ocultan el daño porque se enorgullecen de él. Cuantas veces sea necesario, repetirán que "el que quiere puede elegir morirse de hambre".

En sus discursos no rige ninguna lógica conocida y esa es tal vez el arma más poderosa que tienen a la hora de hacerle frente a semejante barbarie.

Milei y su runfla representan una nueva versión totalitaria de la Europa de los años 30. Una renovada imagen de traje con zapatillas en lugar de los uniformes negros diseñados por Hugo Boss para los nazis. Sin embargo, en la profundidad del desorganizado pensamiento de quien se proclama profeta, yace el mismo odio conductor que motorizó las grandes tragedias de la historia.

Javier Milei lidera una masacre cultural de gran magnitud que perfora la racionalidad de una parte de nuestra población. Ese proceso de descomposición no sólo llevó a millones de habitantes a votar contra sus propios intereses. Está arrastrando además a una parte de la oposición a la absurda ilusión de que esta tragedia puede corregirse en futuras elecciones de mediano y largo término.

No logran aún tomar conciencia que para esas fechas, si no se frena a tiempo al tirano y su banda, de la patria sólo quedarán algunos recuerdos y muchas tumbas.

#### Por Miguel Jorquera

Sin acuerdo a la vista, la oposición en la Cámara de Diputados tiene hoy la posibilidad de conciliar un proyecto común para tratar de reparar parte del brutal ajuste con que el Gobierno sometió a los jubilados y pensionados o naufragará en el intento. La Cámara baja oficializó los dos pedidos de sesión especial con diferencias de horas. A las 11 está citada la convocatoria pedida por la UCR por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria con cinco dictámenes. Allí, Unión por la Patria (UxP) tiene el dictamen de mayoría, aunque el radicalismo aspira a imponer el suyo con respaldo de la oposición aliada, Hacemos Coalición Federal (HCF), la Coalición Cívica (CC) y partidos provinciales. Mientras tanto, y ante la falta de acuerdos, UxP pidió su propia sesión para las 14 para tratar sus dictámenes de movilidad jubilatoria, el financiamiento para las universidades nacionales y reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente

Desde la Casa Rosada, en tanto, apuestan al fracaso. Milei hizo saber que si la oposición logra leyes que "rompen la caja", las vetará.

(Fonid), que los opositores dialoguistas no estarían dispuestos a acompañar para "no quedar pegados al kirchnerismo" pese a tener iniciativas en el mismo sentido. La Libertad Avanza y sus aliados más fieles se preparan para sostener la política de recortes de Javier Milei y apuestan a dar la batalla para que el fracaso opositor.

## Movilidad

Hace dos semanas, todo parecía encaminado para lograr en el plenario de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto un dictamen común del grueso del arco opositor sobre la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que el oficialismo y sus aliados no pudieran bloquear en la Cámara baja.

Pero la propuesta que a última hora sumó el peronismo cordobesista tiró por tierra el acuerdo previo: la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar las deudas a la Cajas de Jubilaciones provinciales que no fueron traspasadas al Estado Nacional y los juicios previsionales que tengan una sentencia firme. Una propuesta que UxP rechazó con argumentos centrales: que la oposición había logrado Diputados debate Jubilaciones, financiamiento universitario y Fonid

# Un final abierto con la oposición dividida

UCR y aliados convocaron a la sesión por jubilaciones. Tras el fracaso de un acuerdo, el peronismo insistirá con su proyecto y añade el reclamo de las universidades.



La Cámara baja oficializó la convocatoria para hoy a las 11, a pedido de los radicales.

Prensa Diputados

frenar "la liquidación del FGS" de la ley Bases original y que la inactiva de los cordobesistas le abriría las puertas al Gobierno para su utilización discrecional, además que las deudas con las Casas Provinciales y los juicios a los jubilados deben pagarse con el Tesoro Nacional y no el FGS.

Por eso del plenario surgieron cinco dictámenes. El de mayoría, de UxP, sostiene los acuerdos que se habían alcanzado entre las distintas bancadas opositoras: que la nueva fórmula de movilidad no quede atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios; es decir que en caso hipotético que la inflación baje y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) la supere, las jubilaciones también percibirían el 50 por ciento de esa diferencia vía ajuste semestral. Y que el empalme pague la diferencia de 20,6 por ciento de inflación de enero, contra el 12.5 que decidió el gobierno. Además, incorporar a la mínima el bono que hasta ahora el Gobierno aplica discrecionalmente.

El segundo dictamen, de los dialoguistas, contiene los mismos puntos pero suma el uso del FGS. El de La Libertad Avanza (LLA)

propone ratificar el DNU; el PRO -con el mismo objetivo que el oficialismo-, sólo propone la recuperación de lo perdido ante la inflación de enero (empalme) pero deja en manos del Ejecutivo la metodología para aplicarlo y el Frente de Izquierda (FIT) propone una jubilación de acuerdo a la Canasta Básica para los Adultos Mayores y contempla el 82 por ciento móvil.

## Inicio y final incierto

Pese a todo, la UCR que preside el cordobés Rodrigo de Loredo, se apresuró a pedir en soledad su propia sesión especial para hoy a las 11 horas. La cita tiene una particularidad: que el debate se realice sobre distintos proyectos

EDICTO POR UN DIA DURANTE DOS MESES PUBLICARSE EN EL BOLETIN OFICIAL Y EN EL DIA-RIO PAGINA 12, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº23 a mi cargo, Secretaria Única, sito en lavalle 1220 piso 5 CABA. en autos caratulados "FERNANDEZ CAMPO, VICTORIA LUCIA s/CAMBIO DE NOMBRE" Expte., Nº 6914/2022 ORDENA LA PUBLIACION DE EDICTOS POR UN DIA DURANTE DOS MESES. "Buenos Aires, de septiembre de 2022.- CJ.- Conforme lo solicitado por la Fiscalía y de conformidad con lo establecido por el art. 70 del Código Civil y Comercial de la Nación: Publiquense edictos en el Boletín Oficial y el el Diario Pagina 12 una vez por mes durante dos meses

presentados y no menciona los dictámenes del plenario. Si se toman en cuenta los dictámenes, la discusión debería comenzar por el de mayoría, es decir, UxP: el que los bloques aliados al gobierno quieren dejar de lado.

Desde UxP sostienen que darán

el quórum para abrir el debate aunque pedirán la ampliación del temario para abordar el presupuesto universitario y el Fonid. Las incorporaciones requieren de los dos tercios de los presentes en el recinto, un número que la oposición dura no puede alcanzar sin el aporte de otras bancadas.

Mientras tanto, los bloques dialoguistas, en especial la UCR, buscarán que la primera convocatoria se extienda para que la segunda (de UxP) no se concrete y no tener que rendir cuentas sobre la negativa a debatir el financiamiento de las universidades y el Fonid, a pesar que tienen sus propios proyectos y en el mismo sentido. Es que no quieren repetir la imagen de desprestigio del 24 de abril cuando a instancias de una sesión convocada por el peronismo luego de la marcha universitario decidieron no bajar al recinto. De todas maneras, habrá que ver la actitud de los díscolos y distintos integrantes del pichettismo que tampoco quieren quedar ligados al Gobierno.

Desde la Casa Rosada, en tanto, apuestan al fracaso opositor. El propio presidente Javier Milei hizo saber que si la oposición lograba aprobar leyes que "rompieran la caja" no le iba a temblar el pulso para vetarlas.

## MUNICIPALIDAD DE TIGRE LICITACIÓN PÚBLICA № 20/2024



OBJETO: "PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO (HARDWARE, SOFTWARE), INSTALA-CIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA NUEVA RED DE SENSORIZADO INALÁMBRICO REMOTO POR EL TÉRMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIUDADANA".

**EXPEDIENTE MUNICIPAL:** 4112-0017294/2024.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.150.760.000,00 (PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CON 00/100).

VALOR DEL PLIEGO: \$1.200.000,00 (PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100).

FECHA DE APERTURA: 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024 A LAS 11,00 HORAS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE.

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE TIGRE - AV CAZÓN 1514, TIGRE - DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 14:00 HORAS, HASTA EL 18/06/2024 INCLUSIVE.

El "vacío" del gobierno libertario ante el triunfo de Claudia Sheinbaum en México

# Avanza la antidiplomacia

El gobierno de Javier Milei anotó un capítulo más en la saga de la "antidiplomacia" libertaria: tras el contundente triunfo de Claudia Sheinbaum, que se convirtió en la primera presidenta electa de la historia de México tras unas elecciones que estuvieron definidas desde el domingo temprano en la noche, la Cancillería demoró hasta el lunes las felicitaciones, que finalmente llegaron a través de un frío e incómodo comunicado. Ni Javier Milei ni Diana Mondino enviaron saludos ni expresaron felicitaciones de manera personal. Ignorar la elección histórica en la que la exalcaldesa de la Ciudad de México obtuvo alrededor del 60 por ciento de los votos, su partido alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y, según las cifras oficiales, podría hacer lo mismo en Senadores, fue la solución diplomática que encontró La Libertad Avanza.

El contraste con los presidentes de la región y del mundo se hizo demasiado evidente. Como también la diferencia con los exmandatarios Alberto Fernández, que estuvo presente en el bunker del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y con Cristina Kirchner, que publicó un video analizando el histórico triunfo. Tal vez porque el Presidente estaba demasiado ocupado intentando atajar el escándalo de los alimentos sin entregar y la corrupción descubierta en el Ministerio de Capital Humano y blindando a su ministra, lo cierto es que el silencio alrededor de la elección clave a nivel regional se volvió demasiado estruendoso.

"El Gobierno de la República Argentina saluda al Pueblo y al Gobierno de México por la jornada electoral llevada a cabo este domingo 2 de junio, al tiempo que extiende sus felicitaciones a la Presidente electa Claudia Sheinbaum", comenzaron las (demasiado) medidas palabras de Cancillería. "Al cumplirse 135 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el gobierno argentino renueva su disposición para continuar desarrollando la agenda de trabajo bilateral".

"Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí me enaltece", había dicho Milei en marzo pasado, durante una entrevista con la CNN en la que también vituperó contra Gustavo Petro, contra Venezuela, contra Cuba. Nunca se retractó de tal calificativo a un par de la región. Ni Javier Milei ni Diana Mondino enviaron saludos ni felicitaciones. El frío comunicado de Cancillería se demoró hasta ayer.



"Sheinbaum supo empoderarse de un proyecto transformador", destacó Cristina Kirchner.

AFP

### El video de Cristina Kirchner

Mientras tanto, en un video publicado en redes la expresidenta Cristina Kirchner felicitó no solo a la presidenta electa y al presidente, también al movimiento Morena "fundado por AMLO, que provocó profundas transformaciones en la nación hermana de México y que fue el basamento total y absoluto

para este triunfo histórico". Y sobre todo, dijo, al pueblo mexicano: "Fue una fiesta de la democracia", evaluó.

"Esto es ya de militante a militante. Ella supo empoderarse de ese proyecto transformador que mejoró la condición de vida de muchos mexicanos con mucha convicción y sintiéndose parte de un proyecto y no desde una individualidad", apuntó sobre Claudia Sheinbaum.

Y analizó: "Para que haya un muy buen resultado electoral primero tiene que haber resultado político. Está definitivamente vinculado. Y ver cómo pese a la pandemia, porque Claudia tuvo que atravesar ese proceso siendo jefa del DF, cuando un proyecto se toma como propio, porque ha mejorado las condiciones de vida, esto es reconocido por toda la ciudadanía".

Sin soluciones en el horizonte por parte del ministerio que conduce Sandra Pettovello, las universidades irán nuevamente al paro, esta vez por 48 horas, hoy y mañana. Después de la multitudinaria marcha universitaria que en todo el país reunió a un millón de personas, el Gobierno negoció -primero con la UBA y luego con el resto de las casas de estudio- un aumento del 270 por ciento de las partidas de funcionamiento. Cerrado ese acuerdo, las universidades volvieron a advertir que esos gastos representan cerca del 10 por ciento del total del presupuesto universitario. La parte restante son, mayormente, los salarios. El Gobierno hasta ahora no hizo ofertas que alcancen la inflación de estos meses. Y no hay reuniones previstas en el corto plazo para destrabar el conflicto

Desde el Consejo Interunivesitario Nacional, que tuvo protagonismo durante toda la primera etapa de negociaciones, por ahora esperan que Pettovello o su secretario de Educación, Carlos Torrendell, lleguen a un acuerdo. Desde el CIN aclararon a este diario que acompañan el reclamo, sin participar de las medidas de fuerza. Y que no hay reuniones con el CIN previstas para discutir salarios, después de la última en la que aceptaron los aumentos de gastos de funcionamiento, advirtiendo entonces que faltaba discutir el otro 90 por ciento de las partidas.

La última reunión con los gremios, por otra parte, fue la semana pasada en el Ministerio de Capital Humano; allí el Gobierno reiteraró una oferta salarial que ya había sido rechazada. La encabezaron Pettovello y también volvió a estar presente el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a quien habían puesto en capilla un par de semanas para que controlara sus tendencia a ponerse a gritar a los rectores en las reuniones.

La última oferta del Gobierno nacional fue subir los salarios un 8 por ciento en abril y otro 9 por ciento en mayo, que se suma al 16 por ciento otorgado en febrero, y el 12 por ciento en marzo. Los gremios docentes lo consideraron, frente a la inflación acumulada, insuficiente. Pettovello y compañía sólo respondieron que trasladarían el reclamo al Ministerio de Economía.

El paro fue convocado porel Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), conformado por todas las federaciones docentes y no docentes del país. Participarán de la medida de fuerza los docentes universitarios nucleados en la Conadu, Conadu Histórica, UDA Fedun, Ctera, Fagdut y Fatun.

Entre los reclamos, se incluyen una pauta salarial mensual para no seguir perdiendo contra la in-

Opinión Por Emir Sader

# Página nuestro

Páginal 12 es el mejor periódico de que disponemos. No solo en Argentina o en Brasil, sino también en toda América latina y en todos los medios a los que tenemos acceso.

Lo más importante para mí no es solamente tener la posibilidad de escribir regularmente para **Páginal 12**. Es un orgullo escribir, pero más que eso, es poder leer los mejores textos a que yo puedo tener acceso. Poder saber lo que piensan los mejores autores, todas las mañanas, temprano. Poder tener la mejor información, los mejores análisis.

Páginal 12 es nuestro Página, el de nosotros, el del pensamiento crítico, el de las visiones políticas, económicas, culturales. Es el Página de quien expresa las corrientes críticas, las que viven y sobreviven en el mundo dominado por los grandes monopolios económicos y su media.

Los medios críticos de Brasil están reducidos a lo que se puede leer en internet. Los periódicos escritos son pobres, poco expresivos, al punto de que cada vez menos gente compra y lee los periódicos. Se puede pasar por los kioscos sin siquiera mirar los titulares, sin siquiera comprar y leer cualquier revista hebdomadaria.

Cuando uno está en Argentina, tiene el gusto de mirar los periódicos y, sobre todo, de comprar **Páginal 13**. Leerlo entero, tomando café en un bar, llevándolo para su casa, revisándolo por completo; tengo celos de los argentinos y los que viven en Argentina.

Hay que defender y fortalecer **Páginal 12**, que es el Página de todos nosotros, del pensamiento político, del pensamiento social, del pensamiento crítico.

Es el Página nuestro. No puedo imaginar una vida sin tener todas las mañanas a **Páginal12**. Ellos lo saben. Un gobierno como el peor que nuestros países han tenido solo puede ser el enemigo fundamental de **Páginal12**.

Es el Página nuestro.

Paro docente hoy y mañana por recomposición salarial y la restitución del fondo de incentivo

# El reclamo sigue en pie para universitarios

Se encauzó la actualización de gastos de funcionamiento de las universidades, pero sigue el conflicto por los salarios docentes, que representan la mayor parte del presupuesto.

flación, la recuperación del poder adquisitivo perdido, la actualización de la garantía salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y fondos para capacitación. El Gobierno sigue sin respuestas para ninguno de estos items, por lo que el conflicto universitario está lejos de haberse terminado.

"Este Frente motorizó en la histórica marcha universitaria del 23 de abril un pliego que incorporaba la actualización de gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, que esta semana se encauzó. Celebramos este principio de solución, pero alertamos a la ciudadanía que los mismos representan sólo el 10 por ciento del



Los docentes piden no seguir perdiendo contra la inflación. Leandro Teysseire

total del presupuesto universitario", afirmaron en el comunicado los gremios docentes.

También remarcaron que van a seguir unificados, y no van a aceptar diferencias como las que trató de hacer el Gobierno entre la UBA y otras universidades: "La persistencia en la unidad y la solidaridad de la comunidad universitaria derrotó las maniobras divisionistas que el gobierno pretende instrumentar. Y permitió un triunfo sobre la porción del presupuesto de gastos de funcionamiento", indicó la Conadu Histórica en otro comunicado.

El CIN había denunciado que ese acuerdo discriminaba al resto de las universidades nacionales:

"Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una 06 universidad y no para la totalidad 24 del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas". "No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", habían planteando los rectores. Días más tarde, anunciaron que le darían el mismo aumento a todas las universidades. Nunca se supo por qué ese no fue el anuncio desde el comienzo.

"La lucha conquistó un triunfo parcial, muy importante: impidió que la universidad se cierre. Pero el conflicto universitario aún no tiene una solución definitiva. Porque, desde que asumió el nuevo gobierno y tomó las medidas de ajuste, devaluación y desregulación de precios, la docencia universitaria y pre-universitaria tiene cargos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza", remarcaron desde la Conadu Histórica.

Sigue en discusión en la Cámara de Diputados una serie de proyectos para consolidar el financimiento de las universidades para las próximos años.

El presidente Javier Milei ya amenazó con vetarlo, si sale como ley.



Luego de los anuncios de más despidos y vaciamiento de oficinas del Estado, la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en el partido bonaerense de San Martín, amaneció ayer rodeada de policías. Pretenden evitar las posibles protestas y tomas del edificio ante el inminente cierre de las 25 sedes regionales de ese organismo, anticipados la semana pasada por el gobierno nacional. Los gremios estatales anunciaron medidas de resistencia.

El INTI asiste a la industria argentina desde hace más de 65 años con aportes de innovación y desarrollo tecnológico, formando y certificando personas, procesos y productos. Es además el Instituto Nacional de Metrología, referente internacional en la materia y un actor clave en el ámbito científico, legal e industrial.

El Gobierno ya anunció que apunta a reducir la estructura y el personal en un 30% a través del cierre de las sedes regionales, la no renovación de los 278 contratos que vencen en junio, y la apertura generalizada de retiros voluntarios. "Estas medidas destruirán las capacidades generadas durante años, tanto en la formación y capacitación del personal, principal activo estratégico de la institución, como en vinculación y articulación en el territorio. Dejarán al INTI con sus posibilidades operativas muy limitadas y comprometerán la asistencia del entramado productivo que hoy cuenta con los servicios del instituto", denuncia el colectivo de trabajadores del INTI.

#### Arrasar y militarizar

El pedido de la custodia de las fuerzas de seguridad que se vieron ayer fue hecho por la Secretaría de Producción, luego de que el viernes el presidente del INTI, Daniel Afione, anticipó el despido de decenas de empleados y la clausura de las unidades de extensión que hay en todo el interior del país.

La delegada de la CTA en IN-TI, Giselle Santana, confirmó que "muchos fueron informados de que tenían la opción de trasladarse cientos de kilómetros de donde viven, para ir a trabajar o pedir el retiro voluntario", porque su lugar de trabajo dejaba de existir. "Es evidente que los trabajadores y las trabajadoras del INTI vamos a llevar adelante medidas de fuerza y no vamos a dejar pasar como si nada los despidos y el desmantelamiento federal tal como lo conocemos", aseveró.

Santana lamentó que probablemente la única respuesta que tenga el Gobierno ante el reclamo de los trabajadores "no va a ser otra más que la represión" y consideró que ese parece ser el objetivo del operativo que desplegaron las fuerzas de seguridad.

"Ingresamos al edificio porque hay prácticas para resolver. Incluso oficinas que se alquilan y otros siEl Gobierno envió a la policía tras el anuncio de vaciamiento

# El INTI en peligro y militarizado

Los trabajadores denuncian que el achique que se busca significa un virtual cierre. Ayer los recibieron con la sede custodiada.



Los trabajadores continuarán con medidas de fuerza.

tios que están funcionando adentro del INTI, como organismos públicos o universidades. También hay que hacer inventarios, registros del patrimonio y todo aquello que se suele hacer cuando cierra una sede", explicó la delegada.

Además de afectar a los empleados y empleadas de sedes ubicadas en distintas provincias, estas medidas corren para aquellos que son monotributistas y a quienes ya se les ratificó que no continuarán con sus tareas.

Para Santana, el cierre "seguramente sea el 30 de junio", que es

El INTI asiste a la industria argentina con aportes de desarrollo tecnológico, y es además el Instituto

Nacional de Metrología.

cuando se vencen todos los contratos por monotributos, que son unos 300. Ese sería el plazo para los retiros voluntarios y la reubicación correspondiente.

"Te relocalizás o te atenés al retiro voluntario, ese es el planteo de las autoridades. Estamos en la incertidumbre absoluta y, además, atravesados por lo que ocurra o deje de ocurrir con la Ley de Bases. Los organismos de Ciencia y Tecnología podrían ser disueltos o intervenidos", concluyó.

Lo anunció ATE para el día que se trate en el Senado la ley Bases

# Paro y movilización de estatales

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció ayer un paro de 24 horas con movilización al Congreso Nacional, en rechazo a la ley Bases. La medida de fuerza será el día en que se debata la norma en la Cámara alta, cuya fecha aún está por definirse, se espera que el 12 o 13 de junio. La decisión fue tomada durante un multitudinario Congreso Nacional del sindicato de estatales, en el que participaron dirigentes de todo el país.

VEn este marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei es "absolutamente regresiva en materia de derechos". Destacó que, "si esta norma es aprobada, será una tragedia para los trabajadores. Se intenta habilitar el saqueo sin límites de todas las riquezas de nuestro país".

Entre sus discutidos polémicos artículos, la ley Bases contempla la reforma del Estado, poniendo en disponibilidad incluso a los trabajadores de planta permanente, una medida que contradice las normas de estabilidad laboral de la Constitución Nacional. Además, el proyecto incluye la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo, que reemplazaría a las tradicionales indemnizaciones por despido.

En este contexto y en un día en el que el Gobierno rodeó de

policías la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), tras anunciar una drástica reducción del mismo (ver nota central), el sindicato de estatales decidió por unanimidad realizar una nueva jornada nacional de lucha y movilización masiva el día del debate en el Senado, para exigir el completo rechazo de la Ley Bases.

### El Gobierno amenaza con más despidos

La decisión se toma además el día en que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el 30 de junio habrá más recortes en el sector estatal, como parte de las políticas de ajuste para la reducción del gasto público. Se teme por la estabilidad laboral de más de 60 mil trabajadores de la planta transitoria del Estado, cuyos contratos fueron renovados solo por 90 días y finalizan a fines de junio.

Ante esta amenaza, desde ATE definieron también una serie de medidas de fuerza adicionales. "Tenemos que impedir que el Gobierno cumpla con su amenaza de una nueva ola de despidos a fin de junio. Por eso, vamos a realizar una medida de fuerza nacional en los días previos al vencimiento de todos los contratos. El Gobierno sigue empecinado en destruir el empleo público y nosotros lo tenemos que evitar", señaló Aguiar.

Manuel Adorni confirmó que habrá más recortes en el sector estatal el 30 de junio, cuando finalicen los contratos renovados por 90 días.

A partir del testimonio de un familiar de un policía condenado por delitos de lesa humanidad A 48 años del micio de la

# Nuevas pistas para hallar restos de desaparecidos

Una jueza chaqueña ordenó la inspección de un predio cercano al cementerio de Resistencia.

dictadura

continúa la búsqueda de los restos

de las personas desaparecidas en

aquellos años de terror, y siguen

apareciendo pistas sobre su para-

dero. En Resistencia, Chaco, la

jueza Zunilda Niremperger ordenó

la inspección de un predio cerca-

no al cementerio San Francisco

Solano que fue señalado como un

lugar en el que se deshacían de los

cuerpos, según el testimonio de un

policía chaqueño condenado por

de las víctimas de la masacre de

En Chaco continúa la búsqueda

delitos de lesa humanidad.

tantes de las Ligas Agrarias.

cívico-militar.



Peritos de Gendarmería en la búsqueda con el georradar.

lística y Estudios Forenses de Gendarmería, bajo la coordinación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). "Los especialistas utilizaron la técnica del uso de georradar, un dispositivo que sirve para detectar objetos y/o estructuras por debajo del nivel del suelo", indicaron desde la fiscalía.

La jueza dio el visto bueno a la

En Chaco, continúa la búsqueda de los restos de las víctimas de la masacre de Margarita Belén y de militantes de las Ligas Agrarias.

solicitud de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia, integrada por el fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los fiscales ad hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez. "Después de la actividad de campo desarrollada, sobreviene un trabajo en laboratorio con la finalidad de detectar objetos, estructuras y movimientos en el terreno, por debajo del nivel del suelo", explicaron los fiscales sobre el trabajo de investigación realizado.

La orden de la jueza es consecuencia de la información aportada por la Fiscalía Federal "luego de que un familiar de un policía chaqueño condenado por crímenes de lesa humanidad informara acerca de la existencia de un terreno baldío con una laguna, ubicado frente a ese cementerio, que se habría utilizado durante 1976 y 1977 para enterramientos clandestinos".







El dólar blue subió 10 pesos en la primera rueda hábil de junio y terminó en 1235 pesos. Se consolidó una nueva suba luego del incremento de 185 pesos acumulado el mes pasado, es decir un avance de casi 18 por ciento. Se trata de la mayor suba mensual para el dólar ilegal en lo que va de la gestión de Milei.

Los dólares financieros operados en la Bolsa también registraron una importante volatilidad. La brecha cambiaria ya supera el 40 por ciento. El MEP aumentó 4,8 por ciento para terminar en 1269 pesos, mientras que el contado con liquidación registró un avance de 4,0 por ciento y finalizó la jornada en 1297 pesos.

Las presiones con el dólar se mantienen en la medida que las tasas de interés en pesos son negativas en términos reales, el campo está reacio a liquidar la cosecha porque considera que el dólar oficial está apreciado, la apertura de los controles cambiarios parece ser cada vez más difícil de implementarse y la reapertura a los mercados de deuda internacionales luce imposible.

Desde el mercado empiezan a generarse interrogantes cada vez más importantes sobre la hoja de ruta del Gobierno y su propuesta económica. Por el momento, no es claro lo que se busca con la competencia de monedas, cuándo ni cómo se llevaría adelanta, y al mismo tiempo no se dan respuestas a las inconsistencias que se acumularon durante los últimos meses en varios frentes.

Por ejemplo, uno de los puntos que enciende alarmas es qué hará el equipo económico con la deuda con importadores, que se transformó en un problema en la medida que las colocaciones de Bopreal implican una carga de vencimientos de dólares en los próximos años. Una carga que se suma a los vencimientos de deuda soberana.

Estos interrogantes empezaron a golpear en el precio de los activos bursátiles. Los títulos públicos en moneda extranjera registraron ayer una jornada con caídas de hasta 3 por ciento y el riesgo país nuevamente se ubicó por encima de los 1400 puntos.

Paras las acciones argentinas que cotizan en Nueva York la suerte no fue muy distinta y hubo pérdidas de hasta casi 5 por ciento, concentradas en empresas de energía.

Una de las características de las últimas semanas es que volvió la volatilidad fuerte con los bonos y acciones locales, con lo cual algunos rebotes esporádicos como los que hubo a mitad de la semana pasada se esfuman rápidamente.

En medio del regreso de la incertidumbre financiera, el complejo agropecuario incrementa su apuesta por una devaluación El mes comenzó con un mercado cambiario movido

# Alza de los dólares blue y MEP

El dólar blue subió 10 pesos y terminó en 1235 pesos, el MEP subió 4,8 por ciento para anotar 1269 pesos y el CCL, 1297 pesos.



Las presiones con el dólar se mantienen en la city.

Leandro Teyssers

SEEZ millonos on al quarto trimostro de 2000

Por Leandro Renou

La única fuente de ingreso

de dólares genuinos y que se

esperaba con ansias antes de mi-

tad de año le sigue dando la espal-

da al gobierno de Javier Milei. La

Cámara de la Industria Aceitera

de la República Argentina (Cia-

ra) y el Centro de Exportadores

de Cereales (CEC), entidades que

representan el 48 % de las expor-

taciones argentinas, confirmaron

hoy que los niveles de liquidación

de exportaciones tuvieron una

baja muy importante en mayo,

comparándose contra un 2023 de

sequía extrema. En síntesis, por

un mix de cuestiones climáticas,

precio internacional al alza y la

presión para que el Gobierno de-

valúe y mejore sus ganancias, el

campo decidió no sacar los gra-

nos, sobre todo de soja, para en-

viarlos a los exportadores. Así,

mostró que si es que precisa ven-

der por costos lo hará a cuentago-

tas y, hasta tanto, acopiará en si-

En números, Ciara reportó que

las empresas del sector liquidaron

la suma de U\$S 2612 millones de

dólares; "implicando una suba del

37% en relación al mes de abril

del presente año, pero una baja

del 37% en relación al mismo mes

de mayo del año 2023 (dólar soja)

y una leve caída del 4% en rela-

ción al acumulado de este año en

comparación con el año 2024".

Agregaron que "el ingreso de di-

visas del mes de mayo es el resul-

tado del régimen de dólar expor-

tador vigente desde diciembre de

2023, de los precios internaciona-

lobolsas.

del tipo de cambio oficial (que por ahora las autoridades sostienen que se seguirá moviendo al 2 por ciento mensual hasta fin de año). En mayo las liquidaciones del campo bajaron fuerte.

La cámara de la industria aceitera y el centro de exportadores de cereales registraron que las empresas agroexportadoras liquidaron el mes pasado 2612 millones de dólares. Se trata de una caída del 37 por ciento interanual. Aunque parte de la tendencia se asocie con el dólar blend, la oferta de divisas en el mercado de cambios es baja y complica cada vez más los planes oficiales de acumular reservas.

Desde las cámaras aseguraron que "el ingreso de divisas del mes de mayo es el resultado del régimen de dólar exportador vigente desde diciembre de 2023, de los precios internacionales, del impacto del clima sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja y de la relación de costos de insumos y granos".

Esto último es un eufemismo para asegurar que consideran que el dólar oficial se encuentra retrasado y que para liquidar esperan a una devaluación de esa cotización.

La Argentina recibió en el cuarto trimestre del año pasado ingresos netos de inversión extranjera directa por 6557 millones de dólares. Los mismos estuvieron explicados principalmente por las transacciones de deuda (3750 millones dólares), seguido por la reinversión de utilidades (2357 millones de dólares). En tanto, se registraron ingresos netos por aportes de capital por 485 millones y se produjeron egresos netos por una cifra de 35 millones por fusiones y adquisiciones. En términos interanuales se evidenció un incremento de los ingresos netos de 6420 millones.

Los sectores que captaron mayores flujos de IED en el cuarto trimestre de 2023 fueron: "Industria manufacturera", "Sociedades captadoras de depósitos, excepto el banco central", "Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas" y "Explotación de minas y canteras". En estos cuatro sectores se concentró el 93 por ciento de los flujos de IED del trimestre.

6557 millones en el cuarto trimestre de 2023

# Inversión extranjera era la de antes



La minería atrae cada vez más inversión extranjera.

# Sobran silobolsas y faltan divisas

La cifra es de impacto porque compara con un 2023 de seguía plena. La caída de las ventas responde a cuestiones climáticas y a la pulseada del campo por un dólar más caro. Caputo llegó a mitad de año sin la inyección de divisas que esperaba.



Los containers donde el campo acopia esperando la devaluación.

les, del impacto del clima sobre el ritmo de cosecha de maíz y soja y de la relación de costos de insumos y granos".

Esta ecuación de falta de dólares de la soja le suma problemas a un gobierno que empieza a ser cuestionado por ficcionalizar las

El principal origen de los flujos

de IED fue Brasil, con ingresos

netos por 1384 millones, seguido

por Estados Unidos, con 1236 mi-

existencias de divisas en las arcas del Banco Central (BCRA). Con el swap con China en riesgo, sin pagar importaciones ni la cuenta energética, con recesión que ayuda y sin dólares del Fondo Monetario (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó al cue-

llo de botella de 2024 sin los ingresos que esperaba. Esto explica, además, por qué en la Casa Rosada hay tanta desesperación por que se vote positivo el paquete fiscal y empiece a correr el polémico blanqueo de capitales, la última carta de dólares frescos y rápidos a la que puede apelar Milei. Vale la pena destacar que esta sequía de divisas es lo que está trabando el anhelo oficial de abrir el cepo cambiario y que, en paralelo, les mete presión no sólo al dólar blue sino también a los financieros.

"Altos niveles de capacidad ociosa"

El informe de Ciara alerta, además, sobre una crisis sectorial inminente por el parate fabril y el impacto negativo sobre las inversiones. "La exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, así como la industria aceitera, padeciendo márgenes negativos permanentes; algoque creció este mes debido a los paros de los sindicatos aceiteros que paralizaron la actividad por razones ajenas a la industria", detallaron.

Asimismo, indicaron que "el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos

DI-2018-297 -APN-DNDC#MPYT .... Ciudad de Buenos Aires, 13 de agosto de 2018. VISTO el Expediente Nº S01:011785/2017, EL D/RECTOR NA-CIONAL DE DEFENSA DEL CONSUM DOR DISPONE. ARTÍCULO 1º.- Impónese sanción de muita de PE-SOS SETENTA MIL (\$70,000.-) a la firma TELEFO-NICA MOVILES ARGENTINA S.A., CUIT Nº 30-67881435-7, con domicilio constituido en la calle Arenales 973, piso 5º CABA, por infracción al Articulo 19 de la Ley Nº 24240 y sus modificatorias por incumplimiento en la prestación del servicio de internet y en telefonía movil y conforme a los con-

que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. Esa anticipación depende también del momento de

En este contexto, sin el FMI, el agro y el swap chino en duda, el Gobierno apela al blanqueo como último recurso para conseguir dólares.

la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas".

Cabe destacar que Caputo le avisó a Milei que parte de los 15 mil millones de dólares que precisaba para abrir el cepo cambiario saldrían, precisamente, de las divisas que iba a aportar el agro. Era hasta lógico que las ventas crecieran, ya que la sequía hacía comparar con una base muy mala, pero no ocurrió. Naturalmente, luego de la minicorrida cambiaria que volvió a poner al dólar en torno a los 1300 pesos, el valor que tenía a fines del año pasado, generó en el campo la confirmación de que el atraso cambiario no sólo existe, sino que desde el sector tienen que presionar para ir a buscar una mejora en su dólar. Fuentes del Gobierno descartan un nuevo dólar soja, porque supondría mayor emisión de pesos para cubrir el beneficio, y también insisten en que están lejos de avalar otra devaluación. Hoy, el Ejecutivo está en una trampa con un sector que lo presiona a mover piezas a la fuerza.

EL DIRECTOR NACIONAL DE DEFENSA DEL

llones y España, con 1054 millones. Luego se ubicaron Suiza, con 770 millones, Uruguay, con flujos netos por 383 millones y Alemania, con 331 millones. La posición pasiva bruta de IED

alcanzó los 127.556 millones al

ción pasiva bruta de 18.336 millones (14 por ciento del total), y en tercera posición Países Bajos, con 14.565 millones (11 por ciento del total). Esos tres países concentraron el 45 por ciento del stock de IED en Argentina.

En el documente de la autoridad monetaria se detalló que en el cuarto trimestre de 2023 se observaron ingresos netos de inversión 31 de diciembre, con participa- extranjera directa en Argentina

El principal origen de IED fue Brasil, con ingresos netos por 1384 millones, seguido por Estados Unidos, con 1236 millones.

ciones de capital de 77.093 millones de dólares, e instrumentos de deuda por 50.462 millones de dó-

Estados Unidos se ubicó como el principal origen de la IED en Argentina, con un stock de 23.901 millones, lo que representó un 19 por ciento del total de tenencias. En segundo lugar, se encontró España, con una posi-

por más de 6500 millones de dólares, explicados principalmente por las transacciones de deuda por 3750 millones, seguido por la reinversión de utilidades, por 2357 millones. En tanto, se registraron ingresos netos por aportes de capital por 485 millones y egresos netos de 35 millones por fusiones y adquisiciones.

Comparando con los ingresos

netos del trimestre anterior, se registró una caída en los flujos transaccionales de 104 millones de dólares, aunque en términos interanuales se evidenció un crecimiento de 6420 millones. Por su parte, si se considera el acumulado anual, los flujos transaccionales de 2023 alcanzaron 22.352 millones de dólares, con ingresos netos por 1565 millones en aportes de capital, 7125 millones de reinversión de utilidades y 13667 millones de transacciones de deuda, mientras que se registraron egresos netos de 4 millones por fusiones y adquisiciones. En comparación con 2022 se observó un crecimiento del 48 por ciento en los flujos transaccionales, explicado principalmente por los incrementos anuales en transacciones de deuda (55 por ciento) y reinversión de utilidades (45 por ciento), mientras que los aportes de capital registraron poca variación (1 por ciento). En tanto, por fusiones y adquisiciones se habían registrado egresos netos por 116 millones en 2022.

CONSUMIDOR Y ARBITRAJE DEL CONSUMO DISPONE: ARTÍCULO 1º.- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS CIEN MIL (\$ 100.000) a la firma BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U., CUIT Nº 30-50000173-5 con demicilio constituido en Sarmiento 1721, piso 2º oficina "D" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 46° de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, por incumplimiento al acuerdo, suscripto con la denunciante, mencionado en el expediente del Visto, conformé a los considerandos de la presente disposición." siderandos de la presente disposición.

La recaudación de impuestos en mayo orilló los 13 billones 380 mil millones de pesos, con un aumento del 320,9 por ciento, a valores corrientes, sobre el resultado del mismo mes del año pasado. Esto es, aproximadamente unos 40 puntos por sobre la inflación acumulada en los últimos doce meses, siendo el primer resultado positivo real, en términos interanuales, del actual período de gobierno. Ello se logró por el aumento excepcional en la recaudación del impuesto a las ganancias (+ 585,8 por ciento interanual) y en los derechos de exportación (+ 323,4 por ciento). Mientras que en los impuestos directamente vinculados a la activi-

En efecto, la recaudación por IVA dejó en las arcas fiscales una suma de 3 billones 97 mil millones de pesos en mayo, con un incremento nominal del 204 por ciento con respecto a un año atrás (casi 80 puntos porcentuales por debajo de la evolución de los precios al

dad interna, el aumento nominal

estuvo muy por debajo de la infla-

ción, reflejando el estado de rece-

sión de la economía.

El impuesto a los débitos y créditos bancarios aumentó 187% en relación a mayo de 2023, mientras que la inflación superó el 280%.

consumidor), mientras que el impuesto a los débitos y créditos bancarios obtuvo alrededor de 639 mil millones de pesos, 187 por ciento más que en mayo de 2023 (casi 100 puntos porcentuales menos que la inflación).

Esos cuatro tributos (IVA, Ganancias, derechos de exportación y el impuesto a operaciones bancarias), que sumaron en mayo casi 10 billones de pesos, representan prácticamente el 75 por ciento del cicio 2022) se prorrogó y por lo que afectaron negativamente la 932 mil millones de pesos, un

El cambio de calendario impositivo benefició el ingreso fiscal en mayo

# Se recauda menos por IVA y más por Ganancias

Los impuestos ligados a la actividad interna caen por la recesión. Ganancias sube porque el saldo anual este año venció en mayo.



Subieron los ingresos de la AFIP en mayo, pero sólo por un cambio de calendario.

Alejandro Leiva

total de la recaudación de impuestos de la AFIP.

En el caso de Ganancias, la inusual recaudación de mayo obedeció al vencimiento del saldo de la declaración fiscal del año 2023 de las sociedades que cierran ejercicio en diciembre. Por lo tanto, es el mes de mayor recaudación en el año para este impuesto. El año pasado, la fecha de vencimiento del impuesto (saldo anual por el ejer-

tanto la comparación contra mayo de 2023 de lo recaudado el mes pasado no refleja una evolución real del tributo.

Según señala, además, el informe de AFIP, el ejercicio 2023 "se caracterizó por el buen desempeño de la actividad económica", lo cual se refleja en los mejores resultados de balances y, por lo tanto, en la base imponible del impuesto.

En cambio, puntualiza la AFIP

variación interanual de la recaudación de Ganancias el cambio de régimen para trabajadores en relación de dependencia, el cambio de esquema de percepciones aplicado a las operaciones en moneda extranjera y la disminución de la demanda de divisas para atesoramiento y viajes al exterior.

En los primeros cinco meses del año, el impuesto a las ganancias le aportó a las arcas fiscales 9 billones

Residencia

## Asignaciones familiares

a Anses estableció cambios en el control de las asignaciones familiares para evitar el pago a los titulares de las prestaciones que se hayan ausentado del país por un período superior a los 90 días corridos. La decisión se formalizó por medio de la Resolución 219/2024, publicada ayer en el Boletín Oficial. Para verificar el cumplimiento del requisito de residencia, se utilizará información obrante en las distintas bases de datos de la Anses y aquella remitida por la Dirección Nacional de Migraciones. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo e Hijo con Discapacidad, la suspensión operará cuando el hijo de la persona titular se ausente de manera continuada por el plazo establecido.

(unos 10 puntos porcentuales por debajo de la inflación estimada para el período). En mayo de este año el Impuesto al Valor Agregado Neto recau-

269,4 por ciento más que en 2023

dó \$ 3 billones 97.296 millones y tuvo una variación interanual de 204,2%. El IVA Impositivo aumentó 220,7%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 189,1%, al ingresar 2 billones 3.517 millones por el primero y 1 billón 183.779 millones por el segundo. A la suma de ambos, hay que descontar 90 mil millones de pesos en devoluciones.

En su informe, la AFIP apunta que "en el IVA Aduanero incidió a favor el incremento del tipo de cambio y el cómputo de dos días hábiles más de recaudación en relación al año anterior". Además, recuerda que durante mayo seguía vigente "la excepción del régimen de percepción del IVA de un conjunto de productos de la canasta básica y medicamentos establecida por un plazo de 120 días corridos".

Uno de los hechos destacados en el cuadro de ingresos impositivos es la posición cada vez más irrelevante que tiene el impuesto a los bienes personales. En mayo apenas recaudó 24.671 millones de pesos.



Trabajador y dirigente sindical ferroviario detenido-desaparecido el 4-6-1976.



"Los que se la llevan desde que hay memoria, los que hacen del odio toda su doctrina de amor, los perseguidores de las libertades. los conquistadores, los inquisidores, los que no entendieron nunca la palabra igualdad, [...] Los impresentables discriminadores. los de la teoría de los dos demonios, pasarte al equipo de los vigilantes ¡jamás!" (Arbolito)

> Siempre con el Pueblo, siempre con lixs trabajadorxs, siempre luchando por soberanía y justicia social.

> > Victor Vazquez ¡presente, ahora y siempre junto a lxs 30.000!

Familiares, amigxs y Asociación Civil por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino que a 48 anos no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Memona, Verdad y Justicia.



## LILIANA ALCIRA MALAMUD y ABIGAIL ATTADEMO Liliana estaba embarazada. Desaparecidos el 4 de junio de 1976

48 años de ausencias y de amores que no se olvidan

Muno Riveros, único acusado en la causa de ustedes en Campo de Mayo. No habra justicia. Un juzgado de instrucción que no investiga, no hay otro acusado, eso es impunidad.

La familia siempre está presente porque seguimos buscando verdad y justicia.

No olvidamos, nos perdonamos, no nos reconciliamos

Si conociste a Liliana Malamud (sargento Ana) o a Abigail Attademo (capitan Miguel), fuiste amigx o compañerx, tu testimonio nos puede ayudar, escribinos a: memoriazonanorte@gmail.com

04 06 24

# El paro de trenes quedó en suspenso

Maturano tomó la decisión luego de una reunión que mantuvo con el nuevo jefe de Gabinete. El jueves habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo para continuar con la negociación.

El gremio pide que los salarios le empaten a la inflación.

INA

El sindicato La Fraternidad finalmente decidió postergar el paro de trenes que estaba previsto para hoy. La decisión se tomó luego de una reunión que mantuvo el secretario general del gremio, Omar Maturano, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Casa Rosada. El jueves habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo para analizar el pedido de recomposición salarial.

"Fue una reunión cordial, yo no puedo tomar una decisión ahora, tengo que dar un informe al secretariado nacional (del sindicato) y definir lo que vamos a hacer mañana (por hoy)", dijo Maturano al salir de la sede gubernamental, pero luego precisó: "Vamos a hacer un impasse hasta el jueves próximo porque fuimos citados al Ministerio de Trabajo para discutir el reclamo salarial". "Ojalá levantemos la medida de fuerza, tengo que conven-

próximo DNU que emitirá el Gobierno para declarar la "emergencia ferroviaria", iniciativa que posibilitará, entre otras cuestiones, adoptar más rápidamente medidas para mejorar la seguridad del sector, como la compra de cables y de materiales para la señalización, sin licitación previa.

Un ejemplo de la falta de inversión lo constituye el accidente que se registró el pasado 10 de mayo con una formación de la línea San Martín que colisionó contra un tren interno sin pasajeros en el kilómetro 4,900, en cercanías de la estación Palermo. En ese momento se advirtió sobre los problemas existentes en los sistemas de señalización.

La licitación para la renovación de las vías y el sistema de señalamiento del ferrocarril San Martín existe y está frenada. Forma parte del proyecto general de electrifica-



"Vamos a hacer un impasse hasta el jueves porque fuimos citados al Ministerio de Trabajo", dijo Maturano.

cer a los muchachos", agregó el líder de La Fraternidad. De esta forma, los usuarios de los trenes suburbanos contarán con el servicio habitual de ferrocarriles.

La Fraternidad iba a realizar un paro de trenes de 24 horas hoy, en reclamo de un aumento salarial que permita "empatar la inflación". Por esta misma demanda, el pasado jueves, las formaciones redujeron su velocidad a no más de 30 kilómetros por hora en las líneas Roca, Belgrano Sur, San Martín, Mitre, Sarmiento y el Tren de la Costa, como medida de protesta. Maturano confirmó que en la reunión con Francos se habló de porcentajes para el aumento. Les ofrecieron un aumento del 2 por ciento en abril y otro de 7 por ciento en mayo, a pagar a fines de junio, pero la propuesta fue rechazada. No obstante, la discusión continuará en el Ministerio de Trabajo.

En el encuentro con el jefe de Gabinete también se abordó el

ción de la línea, que cuenta con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reactivado en septiembre de 2022. El proceso llegó el año pasado hasta la apertura de sobres de los ofertantes, pero tras la asunción de Javier Milei quedó parado por completo y ahora el Ministerio de Economía pidió al BID reasignar esos fondos a otras áreas.

Maturano destacó que Francos lo convocó a dialogar y lo contrapuso con lo que venía sucediendo. "No hablábamos con Transporte ni con el anterior jefe de Gabinete (Nicolás Posse), no nos llamaban", dijo a la prensa. Por otro lado, criticó al resto de los sindicatos del sector ferroviario que sí acordaron una actualización salarial (Unión Ferroviaria, Señaleros y personal jerárquico), de cuyos dirigentes Maturano está alejado. "Ellos siempre acuerdan", dijo en tono irónico sobre los demás gremios del sector.

# Mucho más que buenas impresiones.

Descubrí las impresoras láser y equipos multifunción más confiables del mercado.

Impresoras láser y equipos multifunción Kyocera. Servicio técnico especializado en todo el país y el mejor asesoramiento para las necesidades de impresión y gestión documental de las empresas. Con el costo más bajo por copia y la garantía oficial de Bruno Hnos.

DISTRIBUIDOR OFICIAL: BRUNO HNOS.

Tel.: 4362-4700 / 4788 / 4766

Av. Independencia 401 (1099) Bs. As. bruno@brunohnos.com.ar - www.brunohnos.com.ar

in brunohnos-kyoceraarg

(a) brunohnos\_kyoceraarg

f brunohnos.kyoceraarg









## Por M. P.

El Gobierno mostrará con elocuencia la desinflación de mayo, que rozará el 5 por ciento mensual según los adelantos privados, pero el resultado está lejos de convencer a quienes miran de cerca este proceso. La política económica oficial pierde validez si no logra contener las expectativas inflacionarias y anclar la desaceleración de precios en el cuasicongelamiento de precios sensibles -como salarios, tipo de cambio y tarifas- genera dudas respecto de la sostenibilidad futu-

La sociedad no percibe un cambio de ciclo, pese al discurso oficial. En Argentina la solidez fiscal no es suficiente para contener la inflación y el pragmatismo del Gobierno a la hora de optar por regular precios -de prepagas y suspender nuevos aumentos tarifarias- fue interpretado como una dosis de sensatez, pero también genera ruidos en los mercados pues alimenta los desajustes de precios relativos. Por otro lado, el Gobierno parece subestimar los efectos disciplinadores de la recesión como ancla para los precios y el superávit externo.

Celebrar un 5 por ciento de inflación mensual en estos términos luce borroso. Muchos programas de estabilización anteriores en la historia reciente tuvieron procesos de desinflación inclusive más acelerados, pero los desajustes macroeconómicos tarde

o temprano impusieron sus lími-

tes, tal como releva un trabajo re-

ciente de la consultora LCG titu-

lado Sobre planes y desinflaciones.

¿Se requerirá algo más que cepo y

Mirando un poquito atrás, la

devaluación de diciembre de

2023 –la más grande en los últi-

mos 50 años de historia- llevó la

inflación mensual a un record de

25 por ciento y posteriormente se

desinfló, lógicamente. En los me-

ses siguientes se ubicó en torno al

9 por ciento, y esa desaceleración

"fue más rápida que la estimada al

recesión?

El Gobierno parece subestimar los efectos

disciplinadores de la recesión como ancla

para los precios y el superávit externo.



El índice de precios se ubicó en torno al 5 por ciento en mayo.

Guadalupe Lombardo

período extenso con la moneda

atada al dólar: este régimen poco

flexible -casi como una dolariza-

ción- no puede pensarse sin un

generoso acceso a los mercados de

capitales, algo que realmente es

difícil de imaginar en el presente.

Otros elementos fueron "el sopor-

te político, sanción de leyes refor-

mistas con amplio consenso, de-

sindexación y un cambio de mo-

neda que lograron cortar con la

Con la crisis de 2001, "una

brusca devaluación impactó en

los precios, pero la recesión y el

desempleo, junto con la memoria

de una década de estabilidad, ac-

tuaron como limitantes de una

posible inercia inflacionaria". Esa

coyuntura junto con la "ayuda de

sobremanera de los controles

cambiarios" son ponderados por

reiterados desequilibrios macroe-

conómicos y la contraposición,

ante "el paradigma oficialista que

decía que la alta inflación podía

eliminarse simplemente mediante

movimientos sincronizados de sa-

larios y precios", de la idea de que

"una vez que el presupuesto esté

equilibrado y respaldado por una

política monetaria estricta, la in-

flación desaparecerá". Argentina

parece moverse ideológicamente

entre esos dos péndulos de mane-

ra cada vez más excesiva, aunque

los gobiernos mantengan dosis sa-

Discursivamente, Milei cele-

brará la desinflación de mayo co-

ludables de pragmatismo.

Luego continúa una historia de

los analistas de LCG.

memoria inflacionaria".

Advierten por la falta de consistencia de la desinflación

# ¿La inflación baja sin recesión?

Tras la estampida inflacionaria por la devaluación, el índice de precios vuelve a niveles previos por la abrupta caída del consumo y la actividad.

inicio, en gran parte porque la caída de la actividad fue mayor a la esperada", advierte LCG.

Un segundo factor que contribuyó a anclar precios, además de la recesión interna y la caída de los salarios reales, fue el cuasicongelamiento cambiario y de las tarifas de servicios públicos. Un 2 por ciento de ajuste mensual en el tipo de cambio todavía no da lugar a una apreciación, pero tiene

abril versus 58 por ciento en la categoría de bienes. Este aspecto fue señalado por varios economistas, incluso libertarios como Domingo Cavallo que previó que la tendencia declinante finalizaría en mayo. Con el congelamiento de tarifas, Milei creerá haber rebatido a Cavallo.

"El verdadero test de si entramos a un nuevo régimen de inflación baja se verá recién cuando la economía comience a recuperarse y el dólar, a acompañar a la inflación", sostuvieron desde LCG en un trabajo donde muestran que la desinflación fue común a diversos planes de estabilización con dudos éxito.

#### **Breve historia**

un 31 por ciento mensual tras un ciento. En lugar de hacer foco so-

bre los múltiples elementos que

contribuyeron a su fracaso, los

analistas señalan que en el cuarto

trimestre de 1985 la economía

empezó a crecer rápidamente y

"no es lo mismo desinflar en rece-

sión que con una economía pu-

fue el verdadero hall de entrada a

la hiper de finales de década, pero

que logró bajar el IPC a un 6 por

ciento a los tres meses de imple-

mentarse, lo hundió el desequili-

brio externo, señalan. El déficit

de divisas ante la caída de los pre-

cios de exportación y la inexis-

tencia de controles de cambio pa-

Estabilidad y apreciación cam-

biaria, anuncios fuertes de medi-

das fiscales y algunas privatizacio-

nes precedieron al Plan de Con-

vertibilidad de 1991. Este fue

acompañado de un salto cambia-

rio que elevó la inflación a dos dí-

gitos en febrero y marzo, para des-

cender luego a un dígito por un

ra frenar la fuga.

Al plan Primavera de 1988, que

claros límites, en tanto que las tarifas también sufrieron un overshooting en abril que luego fue congelado. Ante este escenario, los especialistas vaticinan deslizamientos más agresivos en el tipo de cambio y por ende un escenario "convergente a la baja, pero

Por otro lado, la inercia inflacionaria contrapesó la tendencia a la desaceleración. Los precios de los bienes rebotaron en diciembre y enero, pero la inflación se sostuvo en los servicios, con un 88 por ciento de aumento acumulado a

errático y ruidoso".

Más desajustes en los precios relativos no parecen dar lugar a una solución de la inflación en el mediano o largo plazo.

El énfasis está puesto en mostrar la evolución de los precios mes a mes luego del shock inicial. El plan Austral de 1985, si bien para muchos fue solo la antesala fallida a la hiperinflación de 1989, en realidad "fue muy exitoso combinando elementos ortodoxos (ajuste fiscal) y heterodoxos (congelamientos, desagio en contratos)". La inflación pasó de shock cambiario inicial a 6 por ciento el mes siguiente, para luego posicionarse en torno al 2 por

mo un éxito libertario, paradójicamente anclado en el congelamiento de precios. De todos modos la sociedad no advierte un cambio de ciclo: los precios en 2024 son casi cuatro veces más caros que el año pasado y se siente. Más desajustes en los precios relativos no parecen dar lugar a una solución de la inflación en el mediano o largo plazo. El Gobierno debería guardar cautela, en lugar de celebrar fake news, debería preocuparse por contener las consecuencias sociales y económicas derivadas.

Sì en algo hay consenso en-

tre los economistas es que el

país está sumergido en una brutal

recesión. En este caso, la Funda-

ción de Investigaciones Económi-

cas Latinoamericanas (FIEL), in-

sospechada de simpatías con la

oposición a Milei, anotó que la

actividad industrial cayó 14,9 por

ciento en abril respecto a igual

mes del año pasado y que acumula

un retroceso de 11,3 por ciento en

el primer cuatrimestre. El dato

anticipa al del Indec, que hasta

ahora informó sobre la evolución

ce de Producción Industrial (IPI)

de FIEL sostiene que "el actual es-

cenario no permite anticipar una

acelerada salida hacia la recupera-

ción de la industria en el corto

plazo". "Los indicadores que pue-

den anticipar una reversión de re-

cesión han mostrado un nuevo

deterioro en abril, alcanzando re-

gistros comparables a los episo-

dios de mayor caída de la indus-

actividad industrial fue difundida

a lo largo de todos los sectores: al-

canzó al 90 por ciento de la indus-

tria en el último trimestre. Para

mayo, la situación no luce mucho

mejor, porque no se recuperaron

los ingresos y además hubo graves

problemas asociados a los cortes

de gas y las demoras en la impor-

tación de autopartes provenientes

de un Brasil golpeado por las in-

Orlando J. Ferreres presentó tam-

bién su Índice General de Activi-

dad (IGA) de abril, con datos ne-

gativos aunque en desaceleración.

Ferreres midió que la baja del

cuarto mes fue 3,1 por ciento

interanual, mientras que en mar-

zo había sido del 10 por ciento.

Sin embargo, la mejora relativa

viene solamente por el lado de la

cosecha agrícola versus la sequía

de 2023 y la producción de petró-

Por su parte, la consultora de

undaciones.

Además, la contracción de la

tria en el pasado", agrega.

El informe que presenta el Índi-

hasta marzo.

# Para la industria, sin luz al final del túnel

"El actual escenario no permite anticipar una acelerada salida hacia la recuperación de la industria en el corto plazo", advierte el último informe de FIEL.



La caída de la producción automotriz tracciona a la baja a la siderurgia.

no metálicos, que son fuente de insumos para el sector de la construcción. Si bien esta rama moderó su caída respecto a marzo, se colocó entre las más profundas de la serie del IPI, "equiparable a las observadas durante las hiperinflaciones de fines de los ochenta y comienzo de los noventa, en la salida de la Convertibilidad y en el inicio de la pandemia en 2020".

Por su parte, la producción automotriz volvió a caer en abril en

> En la construcción, la caída es equiparable a la hiperinflación de fines de los '80, al estallido de la convertibilidad y la pandemia.

Ratio deuda/PBI en su mayor nivel de la última década

# Provincias más endeudadas

El stock de deuda consolidado de las provincias trepó a 17,8 billones de pesos a fin de 2023, lo que representa un alza de 79,2 por ciento en términos reales respecto al año anterior, según indicó un estudio privado. "Se trata del mayor nivel alcanzado en la última década, tanto en su

cipación en el PBI", indicó un trabajo de la consultora Politikón Chaco.

La deuda provincial representó el 9,4 por ciento del PBI, 3,8 puntos por encima del 5,2 por ciento de 2022. "Por otro lado, si se vincula el stock de deuda del consolidado de las jurisdicciones subnacionales respecto a los ingresos

totales de las mismas, en 2023 fue del 55 por ciento, siendo también el valor más alto de la última década y saltando de manera importante respecto a 2022 cuando representó el 30,4 por ciento de los ingresos totales".

Si se desagrega por acreedores, el 75,6 por ciento de la deuda consolidada de las 24 jurisdicciones subnacionales corresponde a Títulos Públicos, mientras que el 18,4 por ciento, a organismos internacionales.

La deuda con organismos internacionales aumedición en moneda constante como en su partimentó un 126 por ciento, mientras que los títulos

> públicos lo hicieron en un 83,5 por ciento. El alza frente a organismos internacionales se explica por la devaluación de diciembre, dado que al ser, en su mayoría enorme deudas expresadas en dólares, el salto del tipo de cambio provocó una fuerte suba en pesos de esos pasivos.

Entre las 24 juris-

dicciones subnacionales, los mayores stocks de deuda pública en pesos corrientes se observan en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y CABA. En cambio, los menores stocks se observan en Santiago del Estero, La Pampa y San Luis.

la comparación interanual, al tiempo que se registró un profundo retroceso de las exportaciones junto con un "marcado repunte mensual atípico de los patentamientos", sostiene FIEL.

I NA

En tanto, la producción de las industrias metálicas básicas volvió a mostrar una caída interanual en abril, con un peor desempeño de la producción siderúrgica primaria y de elaborados a causa de la debilidad de los sectores conexos: como la construcción y el sector automotriz, con excepción del segmento de la energía. La producción metalmecánica recortó el ritmo de caída interanual y en abril acusó un importante repunte en la venta de maquinaria agrícola, marcando un quiebre respecto de las caídas anotadas desde diciembre de 2023.

Un retroceso menos profundo que el promedio de la industria se dio en la refinación de petróleo. Finalmente, cabe mencionar que en el rubro de alimentos y bebidas, las mermas generalizadas no provocan un retroceso más notable en la producción por el firme avance en la comparación interanual que está teniendo la elaboración de aceite de soja.

## Caídas por doquier

leo y gas.

El IPI registró en abril una contracción del 14,9 por ciento en la comparación interanual, una baja similar a la de marzo. A su vez, retrocedió 2,5 por ciento respecto del mes anterior: esta merma aminoró respecto a la intermensual registrada en el tercer mes del año, excepto en las ramas de químicos y plásticos, afectados por la realización de paradas de planta y la caída en la producción de neumáticos producto de conflictos gremiales. Respecto del inicio de la fase de contracción industrial en abril de 2022, la producción acumuló una caída de 16,5 por ciento, señala FIEL.

En cuanto a la comparación interanual, la mayor caída se registró en la producción de minerales

## Por Raúl Kollmann

El psiquiatra Jorge Monforte fue absuelto en un caso que tuvo alto impacto nacional. Se trata de la muerte del policía Juan Pablo Roldán, acuchillado por el paciente psiquiátrico Rodrigo Facundo Roza. Aquel lunes 28 de septiembre de 2020, ambos, el oficial inspector y el enfermo psiquiátrico, terminaron muertos por el hecho. Roldán por las cuchilladas; Roza, por los disparos de Roldán. La acusación contra Monforte fue gravísima: que no había atendido como correspondía a su paciente -abandono de persona seguido de muerte- y que eso derivó en el homicidio del policía. La fiscalía y la familia pidieron penas de cárcel efectivas para el profesional y larga inhabilitación, por la responsabilidad en las dos muertes. Sin embargo, Monforte fue absuelto en un fallo que, según su defensor, Vadim Mischanchuk, "plantea un antes y un después en la atención psiquiátrica". El juez Carlos Rengel Mirat evaluó que se trató de un caso en plena época de la pandemia, que aun así Monforte atendió varias veces en forma presencial a Roza, que el paciente dejó la medicación y que el fin de semana de la crisis incluso gestionó la intervención de un servicio de urgencias psiquiátricas -hay ambulancias psiquiátricas privadas y del SAME-, pero que Roza se calmó por unas horas y a la mañana siguiente salió al grito de "tengo que matar porque ofenden a los dioses". O sea, que a un psiquiatra no se le puede adjudicar la responsabilidad en el momento de la crisis, cuando deben intervenir los servicios de emergencia. El fallo fue confirmado por la Cámara de Casación.

### Un caso dramático

Monforte empezó a atender a Roza en 2014 y diagnosticó "trastorno esquizofrénico paranoide". El tratamiento fue bastante regular durante años y la propia fami- Monforte, fue operado del cora-

Absuelven al psiquiatra del hombre que acuchilló a un policía frente al Malba

# Un fallo emblemático para la actuación psi

El paciente también murió, baleado por el agente al que atacó. Ocurrió en 2020. Su psiguiatra fue a juicio acusado por los dos homicidios, pero quedó exculpado.



El episodio ocurrió en la avenida Figueroa Alcorta al 3300, en Palermo Chico.

tina. Se presentó a los gritos y entregó cartas dirigidas a Barack Obama y Donald Trump. En una de esas veces, lo hizo desnudo. Fuera de eso, hubo empujones, insultos, gritos, pero no el uso de un cuchillo.

## No sólo mató la covid

En 2020 todo se hizo más difícil, primero porque el psiquiatra,

"El fallo deja planteado que un psiquiatra, que atiende espaciadamente a un paciente, no puede tener responsabilidad cuando hay una crisis."

lia declaró que Facundo -como lo llamaban- había mejorado mucho en 2019. Pero después vino la pandemia y todo se agravó.

Para la familia, el proceso fue durísimo. Facundo no tenía antecedentes de violencia de la gravedad de aquel lunes de septiembre. Registraba haber ido dos veces a la Embajada de Estados Unidos, una vez en Canadá, en 2011, y otra vez en la Argenzón en enero y después vinieron las restricciones a la circulación. Y, además, el psiquiatra contrajo covid en agosto. Pese a esa situación, Monforte atendió presencialmente a Roza varias veces durante la pandemia, incluyendo una consulta presencial el 18 de septiembre, diez días antes de la tragedia.

En el fin de semana del domingo 29 y el lunes 30 se produsituación. Sucede que Roza había dejado de tomar la medicación y estaba con una especie de ataque de furia, muy difícil de contener para su madre –que vivía con él-, una persona de edad, viuda y con problemas de salud. El juez da por probado que Monforte habló varias veces por teléfono con la familia, les insistió con la medicación y se ofreció a iniciar los trámites con la prepaga para que, de ser necesario, lo internaran. "El fallo deja planteado que un psiquiatra, que atiende espaciadamente a un paciente, no puede tener responsabilidad cuando hay una crisis -explica el abogado defensor, Vadım Mischanchuk-. En ese caso tiene que intervenir el servicio de urgencia. Y, además, no se puede internar así como así. El juez mismo sostiene que la ley requiere que lo decidan dos profesionales. Cuando hay una crisis, el tema pasa al servicio de la prepaga o al SAME, que tienen ambulancias psiquiátricas".

jo un fuerte agravamiento de la

### Lo que dijo el juez

La familia de Roza pidió diez años prisión para Monforte y una

larga inhabilitación, mientras que el fiscal Sandro Abraldes razonó que no hubo intencionalidad en la actuación del psiquiatra, pero sí imprudencia. Abraldes pidió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por ocho.

El juez absolvió a Monforte con los siguientes argumentos:

No hubo abandono de persona ni imprudencia ni negligencia. El psiguiatra intervino en todo momento y no podía saltearse la ley del Ministerio Público las co-

activar el pedido y lo hizo comunicándose con la prepaga. Los familiares, el domingo a la noche, frenaron el proceso de internación, porque vieron más tranquilo a Facundo.

No era imprescindible que Monforte se hiciera presente ese domingo a la noche, porque la situación de crisis debe ser manejada por el servicio de emergencia. Además, Facundo se había ido de la casa y no se sabía por dónde andaba.

Queda claro que el profesional atendió al paciente durante la pandemia.

"Antes del lamentable suceso -dice el juez- no hubo indicio de semejante violencia. Desnudarse, mover la cabeza, decir incoherencias o algún empujón no pueden considerarse antecedentes violentos".

El fallo del juez de juicio, Rengel Mirat, fue confirmado la semana pasada por Gustavo Bruzzone y Pablo Jantus, de la Cámara de Casación. Consideraron que la familia de Roza no logró rebatir la postura del magistrado. Un dato llamativo es que el juez Rengel Mirat consideró que los denunciantes -la mamá de Facundo y sus hermanos- deben ser exceptuados de pagar las costas del proceso "porque es entendible" la situación dramática que los llevó a hacer el reclamo.

Rengel Mirat cierra con la siguiente decisión: "dejar a cargo

Monforte empezó a atender a Roza en 2014 por "trastorno esquizofrénico paranoide". El tratamiento fue bastante regular. Vino la pandemia y se agravó.

en materia de internación cuando ésta no tiene el consentimiento del paciente.

El psiquiatra no tiene responsabilidad respecto de que el paciente cumpla con tomar la medicación. "No puede estar presente cada vez que debe tomar una pastilla", resume el magistrado

La internación no dependía de Monforte, está supeditada a un equipo. El psiquiatra podía

munciaciones a las autoridades sanitarias que considere pertinente sobre las falencias e irregularidades del sistema de salud aludidas por los testigos". En una palabra, que se obliga a los familiares a hacer trámites que dilatan la intervención de las ambulancias -insuficiente cantidadcuando los minutos son decisivos y marcan la diferencia entre la vida y la muerte.

## Una nena de siete anos murio al caer de un toro mecanico

# Tragedia en un pelotero

Una niña de siete años falleció en un pelotero de Venado Tuerto, en Santa Fe, tras caer de un toro mecánico y golpear fuertemente su cabeza contra el suelo. Tras lo ocurrido, la Justicia inició una investigación por homicidio culposo y requirió al Tribunal Municipal de Faltas la clausura provisoria del establecimiento.

El trágico episodio tuvo lugar el domingo pasa-

do, alrededor de las 15, en un pelotero de la calle Moreno al 1100, durante el festejo de un cumpleaños familiar.

Según indicaron algunos testigos, la niña se encontraba girando sobre el toro mecánico cuando –por causas que ahora los investigadores intentan determinar- salió despedida, cayó fuera del área de cobertura del

inflable que lo rodeaba e impactó su cabeza contra el suelo en un área sin protección.

Luego del golpe, fue trasladada al hospital Alejandro Gutiérrez, adonde de acuerdo con fuentes judiciales ingresó "sin signos vitales". Aunque le practicaron las tareas de reanimación correspondientes, la niña no logró sobrevivir y murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Damián Casullo, fiscal del caso, inició una investigación por homicidio culposo y requirió al Tribunal Municipal de Faltas la clausura provisoria del establecimiento, que se concretó ese mismo domingo. Por el hecho, el fiscal imputó al encargado del pelotero y al hombre que operaba el

> juego del cual salió despedida la menor.

> "El comercio contaba con la habilitación y la autorización vigente de la municipalidad para funcionar", confirmó Casullo y señaló que al momento de la tragedia "el toro mecánico tenía la protección inflable correspondiente para evitar las caídas".

El salón de fiestas

se promociona en Facebook como un lugar de diversión para todas las edades: "En Big Party podés festejar tu cumple de 0 a 99 años!!! Salón de Eventos Orientado a Pree Teens y Teens, es un lugar Ideal para toda la familia!", dice la página, que incluye en su fachada una imagen del toro mecánico.

Hay una nueva aplicación para la SUBE

# Todo en el mismo lugar

Junio trajo novedades para los usuarios del transporte público. La Secretaría de Transporte hizo cambios en la aplicación de la tarjeta SUBE, que se usa para pagar boletos de colectivo, trenes y subtes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.

Ahora, todas las gestiones quedaron unificadas en la nueva aplicación SUBE, que está disponible para celulares con sistema operativo Android 6 o superiores y para los iOS.

La nueva plataforma, que ya cuenta con más de 3.200.000 descargas, "mejora la experiencia" de los usuarios ya que presenta funciones como "compra de saldo con tarjeta de débito o billeteras electrónicas y la posibilidad de realizar todos los trámites y consultas de forma online".

Otras gestiones unificadas y habilitadas en la nueva aplicación oficial de la tarjeta SUBE son registrar tarjetas, cargar saldo con tarjeta de débito y billeteras virtuales, acreditar y consultar saldo y último viaje, consultar el historial de movimientos sobre cargas

y viajes realizados, verificar beneficios disponibles y terminales automáticas, puntos de carga y venta de tarjeta más cercanos.

El Gobierno anunció también que incluirá la funcionalidad de SUBE Digital, que permite pagar el boleto de colectivo desde el celular en las localidades donde está funcionando. Para utilizar este método, se deberá contar con un



celular con sistema operativo Android 8 o superior con tecnología NFC.

Asimismo, la Secretaría de Transporte informó que la función "Carga a Bordo", que permite acreditar las cargas compradas de manera electrónica para la tarjeta SUBE en las validadoras de los colectivos ya funciona en 28 nuevas localidades.



# (ARAS Y (ARETAS LIBRERIA

JUNIN 365. CABA LIBRERIACARASYCARETAS.COM © 11 6184 8130

(a) @LIBRERIACARASYCARETAS

## Las voces de las distintas generaciones feministas

# Los testimonios, las luchas

Por Camila Alfie

Aunque este año no hubo un desborde de pibas eufóricas bañadas en glitter y con ganas de comerse al mundo como en ese mítico primer encuentro de 2015, las secundarias no faltaron a la cita. Esto generó alivio entre quienes creían que "la juventud estaba perdida", como comenta Silvina, de 45 años, con el pañuelo violeta de NUM al cuello.

Junto a ella hay casi diez chicas de entre 13 y 17 años, sin mucho glitter pero con la cara de preocupación.

-¿Qué sensación te despierta este momento?

-Me siento orgullosa de venir con ellas, saber que hay parte de esta generación que no está perdida. Yo creo que los chicos de su edad que votaron a Milei no tienen idea de lo que costó conseguir tantos derechos que se están perdiendo, esperemos que no y que la gente del Senado vote en contra (de la ley Bases) y que no se olviden de que esta plaza siempre se llenó de gente que luchó por sus derechos.

La más chiquita tiene 13 y se crio al calor de la



lucha feminista; las otras crecieron con la curiosidad y la voluntad de transgredir las normas patriarcales, pero pasaron gran parte de su adolescencia en pandemia. Para ellas, muchos de sus compañeros votantes de Milei lo hicieron "por ignorancia" y eso les da mucha pena y la sensación de que, por momentos, están nadando a contracorriente. "Se volvió a instalar en la escuela que es normal que los chicos te digan cosas, el acoso callejero, la violencia hacia las mujeres. Yo veo a mis compañeros maltratar a las chicas y ellas se ríen como queriendo ser complacientes y eso es gravísimo", dice la más grande, de 17, que enseguida tomó la palabra.

Cuando esta cronista les preguntó por qué pensaban que en esta oportunidad hay menos chicas de su edad, una de 15 advirtió que el gobierno de Milei y sus políticas represivas están infundiendo miedo para sacar a lxs adolescentes de las calles: "La gente ve en las redes y en la tele que está lleno de policías reprimiendo y por eso tampoco se animan a venir, o ni se lo plantean...". Otra también señala que las chicas de su curso (4º año) no están interesadas en política, no es un debate que les preocupa y como dan por sentados los "derechos conquistados" no sienten que sea una lucha propia. Silvina, orgullosa, las escucha reflexionar con una sonrisa.

Mala tiene 34 años y se vino desde Paso del Rey. Está en un costado de la plaza vendiendo sanguches veganos y, aunque discreto, tiene un maquillaje con destellos violetas, inclaudicables. Para ella, estamos viviendo "como en una olla de presión donde todo puede explotar en cualquier momento. Quizás ahora no nos damos cuenta, pero la tensión se siente en el aire y la lucha feminista va a ser un motor superimportante para movilizar a la clase trabajadora

que creemos que está dormida pero en realidad está esperando... a ver hasta dónde tiran de la cuerda".

-¿Qué pensás que tiene que pasar para que los feminismos vuelvan a tener la presencia en las calles que tenían antes?

-Yo creo que el feminismo en un momento dejó de interpelar, cuando se legalizó el aborto, porque se volvió muy blanco y privilegiado; un discurso que no tenía en cuenta a todxs.

-¿A quienés creés que debería incluir?

-Debería sumar a las luchas a las pibas más pobres, a las villeras, a las que están en los márgenes, a las que no pueden ponerse a pensar en política porque tienen hambre y tienen que resolver primero esa necesidad. Hay que volver a articular con sectores populares, porque finalmente las que paran la olla en los barrios son las mujeres; pero hay que hacer de nuevo todo un trabajo de interpelar y debatir, en un marco mucho más complicado para organizarse, porque la gente tiene mil trabajos y aun así no llega a fin de mes.

-¿Te acordas cómo fue tu primer NUM?

-Sí, me re acuerdo. Yo tengo una hija de 11 años, en ese momento era bebé. Con mis amigas les dejamos nuestros hijxs a nuestros compañeros para poder venir a la marcha y nos reíamos porque los chabones no paraban de llamarnos preguntándonos cómo hacer cualquier cosa.

Ornella se vino desde Polvorines, como hace siempre desde 2018, pero este año más convocada que nunca, sobre todo, por ser parte de la comunidad LGBTIQ+, y movilizada por el lesbicidio de Barracas. "Creo que hoy es urgente estar acá, sobre todo porque nos quedan tres años y medio de este gobierno", comenta, y reflexiona: "hoy estaba pensando en esos primeros años de lucha, donde si hablabas de feminismo instantáneamente te tildaban de loca, a mí me daba vergüenza decir que era feminista. Siento que es contradictorio este momento, porque si bien retrocedimos muchos pasos, creo que al menos ahora decir la palabra 'feminismo' tiene otro significado y eso es porque avanzamos un montón".

Nora tiene 77 años y vino desde Ramos Mejía. Profesora de geopolítica y geografía conurbana, tiene al cuello un pañuelo verde matelasé y dos sweaters tejidos en distintos tonos violetas. Ella vino sola, con un pin en el poncho de NUM, "antes venía con amigas y hacíamos carteles, de todo, este año no pudimos organizar eso, pero quise venir igual", comenta. Militante de toda la vida, puso el cuerpo hasta para exigir la legalización del aborto. Y, aunque pesa en su vida la historia de amigues desaparecidxs y que fueron torturados durante la represión militar, siente que nunca en su vida vio "lo que estamos pasando, legitimado por el voto popular".

"Las chicas adolescentes son fundamentales para el movimiento, ellas le dan el empuje, pero nosotras, las canosas, que pasamos por todo, somos muy valiosas". Para Nora "es increíble que ahora vuelvan a debatirse cosas que creíamos saldadas, como la teoría de los dos demonios. O tener un presidente que dice que si la gente no está tirada muerta en la calle entonces no tiene hambre. Y no da todo lo mismo. Porque al final los muertos los ponemos nosotros, la clase trabajadora", señala.

Dilmar llegó junto a su hija de 11, que miraba tímida con un gorrito violeta lleno de patitos kawai, y la acompañaba en el 2015 en el cochecito. La otra, adolescente de 17, también iba a las primeras marchas y, aunque era chica, ese grito le ayudó a significar un abuso que había sufrido cuando era niña y a sentirse acompañada por tantas compañeras que empezaron a contar sus experiencias: empezó a sentir que no había sido la "causante" de esa agresión. Ahora está por terminar la escuela en Quilmes y es dirigenta del centro de estudiantes.

#### Por Euge Murillo

"¡Norita!" es el primer nombre que se escucha desde el escenario frente al Congreso. Es 3 de junio y pasaron nueve años de una consigna que transformó vidas enteras: Ni Una Menos. Así como las Madres de Plaza de Mayo y su historia de lucha trazaron las coordenadas de un trayecto que sigue teniendo sus ondas de vibración en las calles.

En 2015, una multitud llenó la Plaza del Congreso por el femicidio en Santa Fe de Chiara Páez. Fue un mojó en la larga historia feminista del país en donde el dolor y la rabia hicieron estallar las calles.

¡Presente! se escuchó ayer el grito unificado de un homenaje a puro
sentimiento por la muerte de la referente de Madre de Plaza de Mayo.
Le siguieron tres nombres propios
más: Pamela, Roxana y Andrea, las
tres lesbianas que fueron prendidas
fuego en el cuarto de hotel que
compartían: "No es libertad, es violencia patriarcal. La masacre de Barracas fue lesbicidio. Con hambre,

"Venimos denunciando
los femicidios, pero también la persecución a los
comedores, que están
encabezados especialmente por mujeres".

discurso decididamente antifeminista. La llamada callejera resulta irrebatible a pesar de los protocolos implementados por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich: "No se nos permite manifestarnos, estamos acá por el lesbicidio de Barracas, para que no se apruebe la ley Bases y para que se caiga el DNU. La policía viene con las motos, los autos se nos tiran encima, nos ponen en peligro y nos tienen acorraladas en una plaza exigiendo por lo que creemos justo", dice Sabrina Giannotti, referente de Mumala.

Según el Observatorio Ahora que sí nos ven, "entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2024 se registraron 2544 femicidios, de los cuales 2287 fueron femicidios directos contra mujeres (cis y lesbianas); 256 fueron femicidios vinculados de mujeres y varones. En estos nueve años hubo un femicidio cada 31 horas", dice el informe recién publicado.

"Venimos denunciando los femicidios por violencia de género, pero también nos están matando el hambre con la persecución a los merenderos y a los comedores que además están encabezados especialmente por mujeres", dice Giannotti frente a un cartel que denuncia la motosierra de Milei.

Pasada las 16, el humo de las parrillas y el frío de la bajada del sol son la antesala del primer 3 de junio con Javier Milei como presidente: "Milei estás en un cumple", dice un cartel frente a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, un forma de seguirle el hilo a un presidente payasesco que en medio de lo que él llama el "mayor

odio y racismo colonial no hay Ni
Una Menos. Abajo la ley Bases y el
DNU. El movimiento lesbo transfeminista sigue en pie de lucha contra el gobierno de Milei", fue el encabezado del documento que se

Cha cada vez

Celeste está sentada en uno de los bancos frente al enrejado de la Plaza, tiene 24 años y vino temprano porque a las 18 entra a trabajar a un call center a pocas cuadras: "Vine al primer Ni Una menos cuando tenía 15, me trajo mi mamá y desde ese momento siempre vengo a las marchas feministas". "¡Ahora estás sola?", le pregunta esta cronista. Ella responde que su grupo de amigas están saliendo del trabajo para llegar a la Plaza. Una contraseña que se construyó en estos años tiene que ver justamente con eso, con estar con otrxs, con hacer compartidas historias individuales. El "no estás sola" fue una forma de hacer de las experiencias vividas un acervo de vida en común.

leyó cerca de las 6 de la tarde.

El 2015 fue un mojón en la historia de los feminismos locales y del continente, se discutió todo: la moda, los vínculos, la familia, la autonomía de los cuerpos, el derecho a decidir, la forma de estar en el mundo. Esa maceración es hoy el argumento que se toma desde el gobierno libertario para construir un

Opinión Por Flor de la V

rio, el 3 de junio se fija como cha cada vez más indeleble, con en que siempre resonará el eco cedor de la injusticia. Es el punto tida para una lucha que trasceno que imaginábamos y se ancló er conciencia colectiva. Aquel prim junio, el grito unísono de "Ni Una nos" se alzó, desafiando a las vonegaban la violencia machista y maban justicia para todas aquell yas vidas habían sido arrebatada violencia de género.

Detrás de este hito, hay miles torias de valentía y resistencia, a también nombres y rostros de ac que ya no están, pero cuyo legaducha debe seguir vibrando en capaso que damos hacia un futuro igualitario y seguro. Por desalent que se nos presente el contexto fras en aumento o los intentos de lorizar el camino recorrido, es mu portante estar en estado de alerí bajar los brazos.

No olvidar es una consigna qui ce ya vaciada por tanta repetició sigue siendo tan verdadera! Me i obligatorio el ejercicio de volver no borrar nunca de nuestra men ese 3J de 2015 explotó luego de El primer 3 de junio de la era Milei, a nueve años de su primera edición

# Marcha de NiUnaMenos, la resistencia feminista

Una multitud se congregó en la Plaza del Congreso con las consignas por la violencia económica y el desfinanciamiento estatal para las cuestiones de género.



Este 3 de junio se paró frente al Congreso contra la ley Bases y el DNU de Milei.

Fotos: Jorge Larrosa

ajuste de la humanidad " no deja de viajar afuera y arengar un superministerio que absorbió casi todas las políticas públicas que durante estos años las movilizaciones feministas lograron demandar al Estado y que hoy tienen como resultado una crisis en la gestión del Ministerio de Capital Humano al mando de Sandra Petovello.

Entre el "Basta" rotundo, colectivo y rabioso de aquel 2015 se tiende un puente con un presente por momentos distópico. Poner los femicidios en el centro fue la llave para habilitar discusiones en relación a la violencia y el dolor. Hoy ese "Basta" resuena en la sensibilidad histórica de los transfeminismos, y se planta frente a los discursos de odio, el avance de la Ley Bases que apunta directamente a las mujeres con la eliminación de la moratoria previsional y la reforma laboral.

La consigna Ni Una Menos tiene ecos, mutaciones y una transformación concreta en las vidas de las doñas en el barrio, de quienes 06 en 2015 fueron adolescentes, de 24 las trabajadoras de casas particulares, de quienes han y siguen acompañando abortos.

Maira Sandoval, de MIDO (Movimientos Independientes de desocupados Organizados), viene desde Esteban Echevería y dice que en los barrios de la zona sur a las mujeres les cambió la vida pero la violencia y la muerte siguen a la orden del día: "En los barrios sigue habiendo mucha violencia hacia las mujeres y todavía sigue estando el tema de que los varones son quienes salen a trabajar y entonces ellas no tienen los recursos para poder irse. Nosotras les decimos que no tienen que soportar más eso", explica. En su barrio hay una gran cantidad de mujeres que pertenecen a la comunidad boliviana y que hoy están marchando porque saben que es posible salir de esas violencias: "Nos lo fuimos diciendo una a una, que no estábamos solas, y ellas hoy están acá por eso".

El escenario de junio del 2015 era muy distinto al actual, con un recambio de gobierno que ponía a Mauricio Macri y el discurso de la alegría al frente del poder. Nueve años más tarde, este 3 de junio se paró frente a un Congreso en donde se debate la Ley Bases que junto al DNU anunciado por Milei apenas empezado su mandato, va de lleno a eliminar políticas que afectan directamente a mujeres trabajadoras y jubiladas: reforma laboral y eliminación de la moratoria previsional.

# Sigamos gritando

nato de Chiara Páez, una adolescente de apenas 14 años, embarazada. Estallamos por Chiara y por todas las anteriores. Dijimos basta y unimos nuestras voces en una marea imparable de indignación. Fue en esa movilización, la primera a la que asistí junto con mi hija Bella, donde la pureza y la autenticidad del dolor se volvieron palpables. Chiara podía ser nuestra hija, nuestra hermana, nuestra amiga. Éramos todas Chiara. Mientras avanzábamos de la mano, rodeadas de expresiones de dolor y lágrimas de angustia, sentí un nudo en la garganta que me impedía contener las lágrimas. Mi hija, con ojos llenos de comprensión, me preguntó: "¿Estás bien, mamá?" Y entre sollozos, le expliqué por qué marchábamos, porque el corazón nos dolía a todas. No me olvido de Chiara ni de tantas otras.

Daiana Ayelén García fue estrangulada y su cuerpo fue encontrado en un descampado en Buenos Aires, en el año 2015. Lucía Pérez sufrió una muerte brutal tras ser drogada, violada y asesinada en Mar del Plata, en octubre de 2016. Micaela García fue violada y asesinada,

en 2017, en la provincia de Entre Ríos. Karen Álvarez fue víctima de un atroz femicidio. Antes había sido abusada, golpeada y estrangulada con su propio pantalón. Esto pasó en 2014, en Viedma. A Agustina Imvinkelried le arrebataron la vida

en 2019 en la provincia de Santa Fe al salir de un boliche. Wanda Taddei fue quemada viva por su esposo, en 2010, en un acto de violencia extrema que conmocionó al país. A Ángeles Rawson la violó y asesinó el encargado de su edificio. Anahí Benítez, con 16 años, fue retenida, drogada, violada y asesinada en 2017, en Lomas de Zamora. Rosalía Jara desapareció en 2017 en Fortin Olmos y su cuerpo fue encontrado posteriormente. Se trató de un femicidio cometido por su pareja.

Este listado es solo una pequeña muestra de los numerosos casos de femicidios que ponen de manifiesto la ur-



gente necesidad de combatir la violencia de género en todas sus formas. Cuando las menciono en alguna columna, muchas veces en mis redes descubro que todavía hay personas, con frecuencia mujeres, que responden a esta deuda que considero de todxs, con el nombre de otra víctima de alguna otra violencia. "¿Y Lucio?", me preguntan. Como si hablar de la problemática de la violencia de género negara la existencia de cualquier otra violencia. ¡Como si se tratara de tomar partido por vidas que tienen diferente valor! ¿Qué nos pasa?

En 2015, cuando nació el "Ni una menos", se registraron 235 víctimas en

todo el país. Lo que dio como resultado una cada 37 horas. En 2016, los femicidios fueron 289. En 2017, 277. En 2018, el numero ascendió a 289. El año con mayor número de víctimas fue 2019: se reconocieron 327. En 2020, fueron 301. En 2021, pareció que comenzaba a descender, con 262 víctimas. En 2022, hubo 249 y, atención, 254 intentos de femicidios. En 2023 el número de víctimas fue 250. En ambos años las cifras estuvieron por debajo de los valores prepandémicos, cuyo pico fue en 2019.

Esta es la cruda realidad de la violencia de género en Argentina: las cifras siguen siendo alarmantes. A veces siento que con tanta estadística perdemos de vista una dolorosa verdad: detrás de cada número hay vidas perdidas, historias truncadas y familias destrozadas. Es crucial reflexionar sobre el impacto de esta violencia sistémica y sobre nuestra responsabilidad como sociedad en erradicarla. Cada dato, cada nombre, nos confronta con la urgencia de generar un cambio real en las estructuras sociales y culturales que perpetúan la violencia de género. Más allá de las cifras, cada femicidio debe ser un recordatorio de nuestra responsabilidad compartida en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y equitativa para todxs.

iversauna feno el día ensordeo de parol òit i nuestra er 3 de a Meces que reclaas cuas por la

de his-

.sí como

quellas

do de

más

tador

las ci-

ada

e desvauy imta y no ie parein, ¡pero resulta a contar, toria que

asesi-

## Por Santiago Brunetto

La Dirección General de Acceso a la Justicia atendió más de 78 mil consultas judiciales desde su creación en el año 2014. Así se desprende de un informe presentado por la Dirección, que resume las principales estadísticas de la experiencia de las agencias territoriales al cumplirse el décimo aniversario del organismo del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación. Según el informe, la mayor parte de los casos atendidos en las oficinas descentralizadas de la Dirección corresponde a hechos de violencia doméstica o abuso sexual para los que se terminaron dictando medidas como prohibiciones de acercamiento o botones antipánico.

El 23 de junio próximo se cumplirán diez años de la publicación de la Resolución Nº 1316/14 de la Procuración General de la Nación (PGN), que con la firma de su entonces titular, Alejandra Gils Carbó, creó el llamado Programa de Acceso Comunitario a la Justicia con el objetivo de "transversalizar y descentralizar el servicio de atención del MPF". De allí nacieron las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (Atajo), oficinas creadas en el territorio "para acortar la distancia entre la población más vulnerable y la Justicia". Un año después, el programa adquirió el rango formal de Dirección hoy a cargo de Julián Axat.

Sobre el informe elaborado a diez años de aquella resolución, Axat explica ahora que "expresa valores cuantitativos", pero también un "universo cualitativo" en el que aparece "la dimensión humana de las intervenciones realizadas y quizás allí radique lo más significativo de la tarea".

El informe indica que la Dirección atendió un total de 78.483 consultas desde 2014. Año a año, a excepción del 2020 de la pandemia, las cifras fueron, además, en un crecimiento constante: en 2014 hubo 1232 consultas tramitadas, mientras que para el año pasado el número había subido a 13.024. De ese total, explica el informe, un 64,61 por ciento de los casos fueron demandas presenciales, mientras que las virtuales le siguen con el 13,01 por ciento.

El documento también desagrega los datos a partir del tipo de las "problemáticas" de las denuncias. "El registro de denuncias está encabezado por casos de violencia doméstica contra las mujeres o personas con identidad de género femenina mayores de 13 años, con el 29,96 por ciento", precisa el informe. Los casos de violencia doméstica en general le siguen con el 14,27 por ciento y los de abuso sexual con el 10,4 por ciento. En línea con esos datos, el documento muestra registros relativos al perfil de la persona que consultó en las agencias y precisa

En una década, los Atajo atendieron más de 78 mil casos

# El camino para tener justicia

La Dirección General de Acceso a la Justicia fue creada en 2014. La mayoría de los casos son por violencia doméstica o abuso sexual.



Las Atajo buscan acortar la distancia entre la población más vulnerable y la Justicia.

que el 70,11 por ciento fueron de género femenino.

En este punto, la Dirección destaca la relevancia de los dispositivos de toma de denuncias para casos de violencia de género, denominados Atajo Protegen, que operan a modo de extensión territorial de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema. En el 93,92 por ciento de las denuncias recibidas por esos dispositivos se terminaron disponiendo prohibiciones de acercamiento, mientras que en el 72,97 por ciento se dictaron ceses de actos de perturbación o intimidación. Las medidas relativas a proteger a niños, niñas y adolescentes alcanzaron el 62,84 por ciento de esas denuncias, la aplicación de botones antipánico el 58,11 por ciento y la exclusión del agresor del domicilio el 22,3 por ciento.

Además, la estadística indica que más del 62 por ciento de las personas que acudieron a Atajo Protegen no habían formulado la denuncia con anterioridad en otros dispositivos. "Esto hace presuponer que las agencias generan la confianza necesaria para constituirse en referencia frente a estos temas", destaca el informe. Más del 62 por ciento
de las personas que
acudieron a Atajo
Protegen no habían
formulado la denuncia
con anterioridad.

Axat, por su parte, remarca en este sentido que en el trabajo de la Dirección "ha sido fundamental el intercambio con sectores de la sociedad civil, como organizaciones sociales, centros de fomento, clubes de barrio, iglesias y todo tipo de referentes/as, con quienes se logró consolidar una red de articulación".

El informe también precisa datos sobre la situación de vulnerabilidad de las personas que acuden a los dispositivos, traducidos en niveles educativos o situación laboral. "Más del 65 por ciento no tiene estudios secundarios completos y más del 10 por ciento no logró completar estudios primarios", explica y agrega que el 35,72 por ciento de las personas se encontraban desempleadas a la hora de acudir a las agencias, el 22,81 por ciento tenían un empleo informal y sólo el 15,29 por ciento un empleo formal. "Si bien la mayoría de quienes consultan son argentinos/as, hay un porcentaje significativo de migrantes de países latinoamericanos. Entre ellos destacan las poblaciones paraguaya, con el 12,5 por ciento, y boliviana, con el 10,5 por ciento", indica el documento.

En términos del funcionamiento de la Dirección, el documento también asegura que la apertura de las agencias territoriales implicó "cambios sustantivos en la metodología de trabajo del MPF, en tanto requirió del esfuerzo conjunto de diferentes áreas técnicas administrativas para superar obstáculos estructurales". En la Ciudad, las agencias territoriales se encuentran en barrios como la Villa 21-24, Villa 20, Villa 15, Constitución, Once o Villa Soldati, mientras que la Dirección trabaja en distintos municipios bonaerenses como San Martín, Avellaneda, Moreno, Merlo, Quilmes, La Matanza, Lanús y Florencio Varela.

#### Por Mariana Carbajal

Hay un abismo entre imaginárselo como mandamás de la provincia de Tucumán, dueño y señor de su feudo y ahora, observarlo sentado, con sobretodo oscuro, al borde de los 70 años, en una silla bajita, con una mesa pequeña delante, frente al estrado del juez Juan Ramos Padılla. Este lunes, en coincidencia con un nuevo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, José Alperovich, tres veces gobernador y exsenador nacional, declaró ante el Tribunal oral 29 en el juicio que se le sigue por nueve hechos de abuso sexual presuntamente cometidos contra una sobrina y exsecretaria suya. "Yo no abusé de F.", dijo al inicio, nombrando a su denunciante. También afirmó que se trata de "una causa armada", "inventada", para perjudicarlo políticamente y sacarle plata, y buscó descalificar a la denunciante, lo que suelen decir los acusados de este tipo de delitos en ámbitos del poder. Por momentos, incluso, se comparó con el actor Juan Darthes, denunciado también por abuso sexual.

Al llegar al tribunal, alrededor de las 10.30, Alperovich fue recibido con gritos de ¡"Justicia"!, ¡"Justicia"!, por un pequeño grupo de manifestantes que lo esperaban con carteles en la calle Paraguay al 1536. "No más violencia sexual. No nos callamos +. Para Alperovich condena y cárcel", decía una de las pancartas.

Es el tramo final del juicio en su contra. Alperovich llegó a la sala de audiencias donde se desarrolla el debate oral acompañado por sus cuatro hijxs, dos mujeres y dos varones. Llevaba traje azul, corbata al tono pero de un azul bien estridente y no se sacó el sobretodo negro a lo largo de la extensa declaración que duró casi seis horas, con varios intervalos para descanso. El dirigente peronista caído en desgracia negó una y otra vez los hechos por los que se lo acusa. Su esposa, la exsenadora Beatriz Rojkés, siguió la declaración de manera virtual. Rojkés fue presidenta del Partido Justicialista en su provincia y llegó a ser a partir del 30 de noviembre de 2011 la primera mujer presidenta provisional del Senado, segunda en la sucesión presidencial, con Cristina Kirchner como jefa de Estado.

Es la primera vez que un personaje de la política y empresario que supo tener tanto poder es juzgado por este delito.

La estrategia de la defensa parece apuntar a descalificar la denuncia con el argumento de que la joven, que tenía 27 años al momento de los supuestos abusos sexuales, siguió trabajando con él para su campaña electoral a gobernador en Tucumán y le pedía viajar a Buenos Aires para acompañarlo en su trabajo en el ámbito del Senado, cuando el primer inEl exgobernador tucumano negó las acusaciones por abuso sexual

# José Alperovich, en la hora del banquillo

El también exsenador nacional declaró en el juicio que se le sigue por la denuncia de su sobrina y exsecretaria. Dijo que la causa fue "inventada" para perjudicarlo.

tento de violencia sexual, según la acusación, habría ocurrido el 14 de diciembre en el departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero. Alperovich negó haber ido a la habitación que ella ocupaba.

El hecho de que ella no dejaba el trabajo y volvía a los lugares donde habrían ocurrido los abusos; y el tiempo que transcurrió hasta que hizo la denuncia -casi dos años desde el primer presunto hecho- aparecen como los ejes de

Es la primera vez que un personaje de la política y empresario que supo tener tanto poder es juzgado por este delito.



José Alperovich declaró durante más de cinco horas en el tramo final del juicio en su contra.

Guadalupe Lombardo

la defensa, que encabeza el abogado Augusto Garrido, del estudio del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En realidad, Cúneo Libarona era quien llevaba la defensa de Alperovich hasta su designación en el gabinete de Javier Milei.

El juez Ramos Padılla –y Alperovich también- tendría que leer el libro ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, un relato autobiográfico, donde la escritora relata los abusos sufridos por ella de parte de un tío, comisario bonaerense: el argumento para descalificar la voz de López Peiró en la familia del acusado es el mismo que parece caracterizar la defensa de Alperovich. De ahí el título del libro.

";Por qué se quedaba y volvía si yo la abusaba?", se preguntó varias veces Alperovich durante las cinco horas en las que respondió preguntas de su abogado. Insistió en numerosas oportunidades en que la joven mintió en la denuncia y en su declaración -donde ratificó los hechos- en la primera audiencia del juicio, el 5 de febrero.

Alperovich apuntó además a construir una imagen de la joven de una mujer empoderada, "que

tenía carácter", y que -aseguróse desempeñó como "la segunda" persona más importante en su campaña electoral para por la gobernación, que finalmente Alperovich perdió frente a Juan Manzur en junio de 2019. De ese modo, quiso también ubicarla no como alguien que podría temerle o verse presionada a sus conductas; al mismo tiempo, insistió en despegarse de la imagen de autoritario que supo construir en el ámbito político tucumano. Negó, curiosamente, también que entre ambos hubiera "asimétrica de poder", algo difícil de creer habiendo sido 12 años gobernador de Tucumán además de senador nacional -antes ocupó otros cargos gubernamentales- y ella, finalmente, su subordinada.

#### El supuesto complot

Alperovich señaló al diputado nacional peronista de Tucumán Carlos Cisneros, a quien describió como "mi enemigo de toda la vida", como el promotor de la denuncia. Pero no aportó pruebas en ese sentido. También duo que el padre de la denunciante, que es su primo, quería sacarle plata "para

construir unas cabañas en Tulum", el exclusivo balneario mexicano, y que le pidió "5 millones de dólares", poco antes de que se presentara la denuncia. Así explicó los supuestos móviles políticos y económicos que tendría -desde su punto de vista- la acusación judicial.

La denunciante es una sobrina segunda de Alperovich que trabajó con él durante un año y medio -como asistente personal, manejando su agenda, coordinándole reuniones-, entre diciembre de 2017 y mayo de 2019. El 22 de noviembre de ese año, la joven presentó la denuncia.

"No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual. No quería que me penetrara. Lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí. Ya se cansaría de mí, de que no quiera, de que sea "asexuada" como me llamaba. Pero su fijación no cesaba, durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más

violencia por mi resistencia", escribió la sobrina en una extensa carta que hizo pública al dar a conocer la denuncia.

Dos de los abusos que denunció los ubica en el departamento de Puerto Madero de Alperovich, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los demás en Tucuman, algunos en el vehículo en el que se trasladaban durante la campaña y dos, en ambas mansiones de él.

El exsenador apeló a la estrategia de la victimización: dijo varias veces que el daño que le provocó esta denuncia "es peor que la muerte" y "no se lo desea ni al peor enemigo".

Para el 10 de junio están previstos los alegatos de la querella y de la fiscalía. Y el 12, de la defensa.

El fiscal del juicio es Sandro Abraldes. La querella está a cargo del titular del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, Pablo Rovatti junto a la abogada de su equipo Carolina Cymerman.

A lo largo de estos cuatro meses declararon alrededor de 80 testigos. Entre ellos se destaca el de la perito oficial del Cuerpo Médico Forense, la psicóloga Mónica He-

sentaba un daño psíquico y trauma compatible con una víctima 24 de violencia sexual. Y dio detalles PIZ del mecanismo de disociación que les permite a quienes sufren este tipo de situaciones seguir en un vínculo atravesado por el abuso sexual hasta que en algun momento la cabeza de alguna forma les explota y deciden denunciar a su agresor. Es el testimonio --junto con el de la denunciante- que más compromete a Alperovich. El dirigente peronista explicó en su declaración de este lunes al-

rrán, que afirmó que la joven pre-

gunos chats que mantuvo con su exsecretaria y que forman parte de la causa. Por ejemplo, uno donde él le pedía "Mi vida podrías ser más cariñosa...". Alperovich dijo que se refería a que "en política no podés ser tan frío", en el trato con la gente y los funcionarios. Sobre otro mensaje donde le decía "Sos mi dueña", el acusado explicó que se refería a que ella como secretaria podía acomodar los horarios de su agenda como quisiera. Alperovich negó, por otra parte, haberle escrito "Te amo mucho. ¿Por qué te cerrás

"¿Por qué se quedaba y volvía si yo la abusaba?", se preguntó varias veces Alperovich al responder preguntas de su abogado.

tanto?". Dijo que no eran palabras que él usara.

A las 12 se hizo el primer cuarto intermedio para descansar. Hubo otro, pedido por Alperovich a las 13.30. Poco antes, del segundo corte, el acusado declaró: "No soy un depravado".

Luego siguió respondiendo preguntas de su abogado. Fueron casi cinco horas. Siguió más adelante respondiendo a la Fiscalía pero se negó a contestarle a la querella.

La denunciante siguió de manera virtual la declaración desde Tucuman, donde vive, acompañada por su familia. Hace dos meses tuvo a su primera hija.

En la audiencia del 24 de mayo, la Fiscalía pidió detener a tres testigos muy allegados a Alperovich por "falso testimonio". Se trata de Manuel Frías, que trabajó como mozo para el dirigente; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transportes que también tuvo una relación sentimental con Sara, hija del acusado, y David Cayatta, exchofer y custodio del exmandatario provincial. Su situación procesal se resolverá al final del juicio.

Se espera que la sentencia se conozca antes de la feria judicial de inviemo.

## Opinión Por Daniel Kersheld

# El gran desafío, EE.UU.

na vez logrado el triunfo en las urnas, el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá un desafío enorme en la relación que pueda construir México con los Estados Unidos. En el medio, deberá tomar nota del crecimiento de una ultraderecha cada vez más violenta y xenofóbica.

Sin duda, el asunto crucial será el de la inseguridad, un problema transversal a la frontera entre ambos países. Mientras que en México se ciñe fundamentalmente a las actividades del narcotráfico y del tráfico ilegal de armas, en Estados Unidos, en cambio, el concepto de inseguridad es mucho más versátil y ambiguo ya que aquí el tráfico de drogas (sobre todo del fentanilo) convive con una inmigración masiva e incontrolable, que incluye tanto a mexicanos como a latinoamericanos.

Pero en los Estados Unidos, la obsesión contra México no es nueva y registra varios antecedentes.

Desde los intentos por apropiarse de Texas a principios del siglo XIX hasta la guerra desarrolla-da entre 1846 y 1848 y que significó la entrega por parte de México de más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Ya en tiempos de la Revolución, la ocupación del puerto de Vera-

cruz en 1914, fue seguida dos años más tarde por la llamada "Expedición Punitiva" en contra de las fuerzas de Pancho Villa debido a su ataque a la ciudad de Columbus. Con el tiempo, el intervencionismo estadounidense no disminuiría, pero se haría sentir, sobre todo, en el terreno económico y en las sucesivas regulaciones del flujo comercial y migratorio a través de la frontera en común.

Más allá de sus aspectos históricos, el sentimiento antimexicano y, en general, antilatino, no ha dejado de crecer en amplias franjas de la población estadounidense.

Más aún, en sectores de la derecha y en buena parte del partido Republicano, señalan la responsabilidad de la izquierda y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la presunta falta de respuestas ante el comercio ilegal de drogas y frente a las oleadas migratorias de los últimos años.

Según una encuesta de Reuters/Ipsos de 2023, cerca de la mitad del electorado estadounidense apoya la acción militar directa de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos. En tanto que en una encuesta de NBC News, también del año pasado, la idea de invadir México para ganar la guerra contra las drogas cuenta con el apoyo del 86% de los votantes de las primarias republicanas.

Si en su mandato presidencial, entre 2017 y 2021, Donald Trump tenía una perspectiva defensiva y planteaba la construcción de un muro a ser financiado por los propios mexicanos, en la actual campaña electoral, fueron varios los referentes del partido Republicano que presentaron propuestas de neto carácter ofensivo.

El actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometió que enviaría fuerzas a México el "primer día" si es que resultaba elegido presidente. Por su parte, Vivek Ramaswamy, el empresario de ascendencia india que también aspiraba a la

Casa Blanca, afirmó que usaría "la fuerza militar para diezmar a los cárteles, al estilo Osama bin Laden", en los primeros seis meses de su presidencia.

Las iniciativas contra México también alcanzaron nivel parlamentario. A principios de 2023, 21
republicanos, encabezados por los representantes Dan Crenshaw y Michael Waltz, introdujeron
una propuesta para autorizar el uso de la fuerza
militar contra los cárteles mexicanos. Meses más
tarde, hizo lo propio el senador Lindsey Graham
a fin de "preparar el escenario" para una inminente intervención en México.

Donald Trump fue quien más lejos llegó en sus ideas. El exmandatario planteó la posibilidad de desplegar al ejército estadounidense en el país vecino para eliminar a los cárteles del narcotráfico y bombardear sus instalaciones, con o sin la aprobación del gobierno mexicano. "Nadie sabría que fuimos nosotros", diría Trump, según las memorias de Mark Esper, su secretario de Defensa.

Las próximas elecciones en Estados Unidos ubican a México en un lugar problemático, ya no sólo para los republicanos. En abril, el asunto "inmigración/seguridad fronteriza" fue identifica-

do como el mayor fracaso del presidente Biden por el 31% de los encuestados por Fox News. Pero los resultados fueron peores en la encuesta —de Harvard/Harris ya que el 46% afirmó que la peor derrota de Biden fue que "creó una política de fronteras abiertas y una avalancha histórica de inmigrantes".

Pese a las complicaciones de gestión y a la baja aprobación del go-

bierno, los demócratas respiraron aliviados frente al veredicto de culpabilidad conocido el pasado viernes en contra de Donald Trump. Las primeras encuestas parecerían darles la razón, porque una pequeña franja de votantes republicanos se resistiría a votar a un candidato señalado por la justicia.

Pero el récord de recaudación luego de conocido el fallo, sumado al discurso de victimización y de persecución proclamado por el líder republicano, podría reanimar a una derecha extrema y con deseos de venganza, no sólo en contra de la justicia y de los demócratas sino, más aún, frente a todos aquellos que, con su simple presencia, amenazan con alterar el "American way of life".

De acuerdo con todos estos antecedentes, Claudia Sheimbaum no tendrá un gobierno fácil si en noviembre triunfa Trump. Pero también podría ser difícil si, en caso de que Biden sea reelecto, los demócratas no logren aquietar a una derecha de carácter ultranacionalista. La condición de mujer y feminista de la nueva presidenta, sumado a su ideologia de izquierda, a sus origenes judios y a su agenda ambiental podrían convertirse en un blanco de ataque por parte de los violentos y los radicalizados.

Como en otras oportunidades, hoy vuelve a cobrar un sentido renovado aquella expresión que, como pocas, resume el significado de una relación histórica a la vez que estratégica: "Pobre México. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos" ...

Páginal 12 en México

#### Por Lautaro Rivara Desde Ciudad de México

Ya en la recta final de la campaña, sectores del oficialismo aseguraban una victoria de "diez sobre diez", en referencia a la disputa abierta por la presidencia de la república, la Ciudad de México y los ocho Estados en juego en estas elecciones federales en México. El pronóstico se cumplió a la perfección, tal como lo anticipaban la inmensa mayoría de las encuestas. Según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que computa el Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Sheinbaum, la flamante presidente electa, obtuvo un 59 por ciento de las preferencias, lo que equivaldría a unos 35 millones de votos.

Estos resultados baten al medos récords históricos: Sheinbaum será no sólo la primera mujer en presidir los Estados Unidos Mexicanos, sino también la mandataria más votada en la historia reciente del país, obteniendo 6 puntos y 5 millones de votos más que los conseguidos por el propio Andrés Manuel López Obrador en 2018. Además, esta elección destaca también como un hecho federal: de las 32 entidades en que se divide el país (31 Estados y la ciudad de México), la científica se impuso en

Pero los resultados obtenidos en los otros cargos en juego no fueron menos sorprendentes. A nivel de la estratégica ciudad capital se vaticinaba un escenario favorable al oficialismo, pero mucho más reñido. Sin embargo, la candidata de izquierda Clara Brugada, oriunda del movimiento social, se impuso también por cómodo margen, obteniendo un 51 por ciento de los votos, frente al 39 por ciento cosechado por Santiago Taboada, del PRI-PAN-PRD. Además, los partidos de la 4T estarían recuperando 3 de las alcaldías perdidas en los comicios anteriores, pasando a controlar 11 de las 16 demarcaciones territoriales.

En estas elecciones también se elegían las autoridades ejecutivas de 8 Estados. Morena y sus aliados retendrán los 5 que ya conducían, en algunos casos con mayorías abrumadoras, como en Chiapas, con un 79 por ciento de los votos, o en Tabasco, el Estado de Andrés Manuel López Obrador, con un 80 por ciento. La coalición de gobierno se impone también en Yucatán, un histórico bastión del PAN, y al momento de cerrar esta nota aún disputaba, apenas dos puntos abajo, el Estado de Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. Con estos resultados provisorios, Morena y sus aliados controlarían al menos 24 de las 32 entidades federativas, con un mapa nacional pintado casi enteramente de morado. En total, la participación nacional fue del 60 por ciento, tres puntos abajo que en las últimas elecciones equivalentes.

La otra gran batalla, la disputa por el parlamento, podría terminar de redondear un escenario idílico para el oficialismo. Este será el escrutinio más ajustado y demorado, aunque de momento los partidos de la Cuarta Transformación tienen ya garantizada una mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados, superando el umbral de las 334 bancas necesarias. En el Senado se requieren 85 de los 128 curules para alcanzar el mismo objetivo. De momento, las proyecciones del PREP anuncian un final cerrado, dado que Morena y sus aliados podrían obtener entre 76 y 88 senadurías.

La mayoría calificada en ambas cámaras es la llave de bóveda que el Gobierno necesita para poder blindar constitucionalmente algunas de las políticas insignia del sexenio, y para avanzar en las 20 reformas propuestas por el presidente en ejercicio, algunas de las cuales ya habian sido rechazadas en el congreso o vetadas por la justicia. Estas reformas incluyen al sistema político y al poder judicial, buscan volver obligatorios los aumentos del salario real, y pretenden ampliar las medidas de protección ambiental, así como reconocer a los pueblos indígenas y a los afromexicanos, poblaciones tradicionalmente postergadas y discriminadas por el Estado.

La otra cara de la moneda de estas elecciones históricas es la debacle de los partidos conservadores, agrupados en la coalición Fuerza y Corazón por México. Mientras que el PRI, el partido de la "dictadura perfecta" que gober-

La flamante presidenta
electa obtuvo un 59
por ciento de las
preferencias, lo que
equivaldría a unos 35
millones de votos.

nó México durante más de 70 años debió competir por primera vez sin una candidatura propia, el PAN, socio mayoritario de la alianza, impuso a la empresaria Xóchitl Gálvez, una senadora que no proviene ni del propio linaje partidario ni tampoco de las élites económicas del país. Mientras tanto el PRD, que supo ser el más importante partido de la centroizquierda mexicana, se encuentra

Claves de la arrasadora victoria de la candidata oficialista

# Sheinbaum, la primera presidenta de México

La electa mandataria prometió la continuidad del legado de López Obrador. En política exterior, profundizará las relaciones con América latina y el Caribe.



La contracara de la victoria de Sheinbaum es la debacle de los partidos conservadores.

completamente marginalizado y al borde de la extinción.

Gálvez, que intentó presentarse como la renovación del espacio y que incluso llegó a autodenominarse como una "candidata independiente", tuvo una campaña accidentada y cometió numerosos errores en los tres debates presidenciales organizados por el INE. Producto de esta crisis partidaria, del buen balance general del gobierno saliente, del desempeño favorable de los principales indicadores económicos y sociales, y de la imposibilidad de construir una narrativa opositora seductora y creíble, Gálvez estuvo muy lejos de representar una opción competitiva. Finalmente obtuvo apenas un 28 por ciento de los votos, 31 puntos por deba-10 de Sheinbaum. Pese a haber reconocido públicamente su derrota en la noche del domingo, Gálvez anunció ayer en la red so-

Sheinbaum será no sólo la primera mujer en presidir México, sino también la mandataria más votada en la historia reciente del país.

cial X que impugnaría los resultados, aunque no preciso por qué medios ni en base a cuáles evidencias. Paradójicamente, la ex candidata manifestó confiar en el sistema de conteo rápido del INE, responsable de computar los resultados.

Aún más lejos en estos comicios, con un 10 por ciento quedó Jorge Álvarez Máynez, el diputado de movimiento ciudadano,

que obtuvo un resultado aceptable para su espacio y que logró capitalizar un escenario favorable con una candidatura fresca, un discurso progresista y una campaña orientada a las juventudes.

Conocidas las primeras tendencias oficiales anunciadas por el INE, Sheinbaum dio dos breves discursos al cierre de la jornada. Uno desde el búnker de campaña instalado en el Hotel Hilton, más institucional y programático, y otro de tono más emotivo, dirigido a la militancia y los simpatizantes que le aguardaron hasta altas horas de la noche en el tradicional Zócalo de la Ciudad de México.

En las dos alocuciones Sheinbaum prometió la más estricta continuidad respecto del legado de López Obrador, quien en su conferencia "mañanera" de hoy volvió a ratificar a los incrédulos su retiro de toda actividad políti-

ca el primero de octubre, cuando su sucesora asuma la presidencia. En primer lugar Sheinbaum se refirió a los llamados "programas de bienestar", políticas de transferencia de ingresos dirigidas a adultos mayores, infancias y otros sectores vulnerables, que son una de las claves que mejor explican la alta popularidad del mandatario saliente y la enorme legitimidad de origen con que la científica ingresará al Palacio Nacional.

En términos macroeconómicos, prometió continuar con la llamada "austeridad republicana" y también con la "disciplina financiera y fiscal". También garantizó la consolidación de otro de los elementos más característicos del sexenio: los megaproyectos, grandes obras de infraestructura estratégica como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Felipe Carillo Puerto, entre muchos otros. No

vención, cooperación internacional para el desarrollo, autodeterminación de los pueblos y construcción de la paz". Aseguró sostener con Estados Unidos "una relación de amistad", pero también profundizar las relaciones con América Latina y el Caribe, que se fortalecieron recién en el último tramo del sexenio. No hubo menciones específicas a China ni a ninguno de los poderes emergentes en el orden internacional, lo que permite augurar que no habrá mayores novedades en las relaciones comerciales prioritarias sostenidas entre México y EE.UU, dos economías profundamente imbricadas desde la firma

del Tlcan y luego del T-MEC, tra-

tado de libre comercio que deberá

renegociarse en 2026, quizás bajo

una administración más hostil co-

mo la de Donald Trump.

gunos especialistas consideran 24

fundamental para poder garanti- PIZ

zar la sostenibilidad e incluso la

expansión de los programas so-

A nivel internacional, Shein-

baum prometió "una política ex-

terior basada en nuestros princi-

pios constitucionales de no inter-

ciales.

Por último, la presidenta electa se refirió a uno de los temas más espinosos y a una de las deudas más insoslayables del proceso de cambio: atacar por fin las causas estructurales de fenómenos como la inseguridad, la violencia y el narcotráfico, que no dejaron de manifestarse, incluso con víctimas fatales, en la propia jornada electoral. Cargando con la herencia fatídica de la "guerra contra las drogas" de los gobiernos panistas y priistas, y tras varios polémicos ensayos de militarización, el oficialismo parece contar ahora con toda la legitimidad y con todos los instrumentos del Estado para afrontar de raíz fenó-

Gálvez anunció ayer en la red social X que impugnaría los resultados, aunque no precisó por qué medios ni con base en cuáles evidencias.

menos como los asesinatos y las desapariciones, que aún arrojas cifras preocupantes en algunas zonas del país. En este rubro Sheinbaum también pareció prometer continuidad, proponiendo reforzar la Guardia Nacional, la gran apuesta en materia de seguridad, así como fortalecer las políticas de inteligencia y la coordinación entre fuerzas y niveles de gobierno.

La Justicia chilena ordenó ayer prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción en contra de Daniel Jadue, exprecandidato presidencial y una de las principales figuras del Partido Comunista, partido que integra la coalición de gobierno. Jadue, alcalde del municipio de Recoleta, en el norte de Santiago, fue acusado como autor de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa en la administración de las llamadas "Farmacias Populares", que impulsó como competencia de las cadenas comerciales.

La jueza Paulina Moya dictó la prisión preventiva al estimar que la libertad de Jadue "resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", en línea con lo solicitado por la Fiscalía. La defensa del alcalde, que puede recurrir la decisión ante la Corte de Apelaciones, sostiene que el caso forma parte de una persecución política. El propio Jadue indicó en la red social X: "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos esta medida desproporcionada".

Jadue, electo en tres ocasiones en uno de los barrios más populares de la Región Metropolitana, está siendo investigado por irregularidades supuestamente cometidas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que él mismo lideró, en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia de covid-19.

Uno de esos proveedores, la empresa Best Quality SPA, presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al Partido Comunista como pago por ganar la licitación, entre otros ilícitos. Desde que se conoció la imputación, el alcalde criticó que llegara en medio de un año electoral, ya que hay comicios municipales en octubre.

Jadue aseguró que "habiendo podido ser hace años o en 10 meses más ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad" y subrayó que "es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia".

La Fiscalía argumentó que cuando el alcalde era candidato presidencial en 2021 "era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas" de las farmacias populares, ya que "su trayectoria política" podía ser desvirtuada por una mala gestión. En ese sentido, señaló, "no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración".

La Achifarp aglutinó a varios municipios que se acoplaron a la El alcalde denunció "persecución política" en Chile

# Prisión preventiva contra Jacue

El exprecandidato fue denunciado por una presunta mala administración de las llamadas "Farmacias Populares" en su comuna.



Daniel Jadue, una de las figuras del Partido Comunista chileno.

iniciativa de las farmacias populares, uno de los proyectos estrella del alcalde comunista que buscaba suministrar medicamentos e insumos médicos a mejores precios que los del mercado. El Ministerio Público, que también imputará a otras siete personas, abrió a mediados de 2022 una investigación luego de que se presentara la querella contra los líderes de Achifarp, entre ellos Jadue, quien presidía la organización.

El abogado defensor de Jadue,

Jadue cumplirá la prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago de Chile, hasta donde fue trasladado al cierre de la audiencia. En ese mismo penal estuvieron detenidos otros alcaldes, senadores, diputados y empresarios chilenos. Cuando terminó la audiencia Jadue fue esposado por personal de Gendarmería y trasladado a la unidad por una vía interna, según BioBio.

Junto a Jadue iba José Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de

estilo que él tiene, creo que habla más de su estilo que de una crisis política mayor, esta manera de plantearse ante esta situación", sentenció Tohá refiriéndose a las declaraciones de Jadue, y agregó: "Hemos aprendido que en una democracia puede suceder que un sector político que está en el gobierno enfrente reveses judiciales

La ministra de la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que al igual que en otros casos similares el Ejecutivo "respeta la labor de la Justicia". Respecto a la postura del gobierno ante este caso, Vallejo dijo que están firmes con "cumplir una labor institucional y respetar nuestra labor como Poder Ejecutivo, un poder del Estado que es autónomo del Poder Judicial y que, por lo tanto, también respeta la autonomía de ese Poder Judicial".

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, aseguró que recurrirán la decisión ante al Corte de Apelaciones. "No es la cautelar que esperaba, pero bueno, ella es la jueza y lo que viene ahora, sin darle más vueltas, es que hay que seguir con el proceso judicial en la etapa que viene, que es apelar a esta definición de cautelar", señaló Carmona según el portal de noticias BioBio.

complejos".

cio Planalto. "Estoy dispuesto a realizar una

campaña mundial contra el hambre y la desigualdad", porque es necesario crear "conciencia" sobre esos problemas, ha dicho una y otra vez el mandata-TIO.

Durante su viaje a Brasil el

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar", dijo Jadue.

Ramón Sepúlveda, criticó al tribunal por "dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave", al tiempo que argumentó: "Creemos que con muy poco se acreditó mucho y esa es una cuestión que es preocupante". Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Jadue deberá ceder el gobierno de Recoleta a un alcalde suplente que deberá ser elegido por el Concejo Municipal, controlado por el Partido Comunista.

Achifarp, quien también quedó con prisión preventiva. El es apuntado como mano derecha del excandidato presidencial y a él se le imputan casi los mismos delitos, porque se le agregaron los de malversación de caudales públicos y lavado de activos.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, desmintió que existiera una persecución hacia Jadue en una entrevista con Tele13 Radio. "No hay una persecución y es un

Páginal 12 en Brasil

Por Darío Pignotti Desde Brasilia

Diplomáticamente opuestos: el gobierno de Brasil puso de manifiesto, a través de medidas y gestos, sus diferencias insalvables respecto de las posiciones defendidas en el exterior por el presidente Javier Milei. Al mismo tiempo, Brasil profundiza su entendimiento con otro argentino, el papa Jorge Mario Bergoglio.

Hoy un enviado de Luiz Inácio Lula da Silva arriba a Roma donde conversará con Francisco sobre sobre varias iniciativas contrarias al capitalismo sin frenos, como es el cobro de un impuesto a los millonarios globales que será destinado a financiar programas contra el hambre.

En Brasilia Lula anunció que su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, le explicará a Francisco cómo implementar ese impuesto que cobraría el "dos por ciento a las 3 mil mayores fortunas" del planeta generando recursos para alimentar a 340 millones de ciudadanos que sufren hambre.

La confirmación de la audiencia en la que Haddad será recibido por el jefe del estado vaticano fue comunicada el miércoles pasado en Brasilia pocas horas antes de que Javier Milei hablara en favor del capitalismo libre de toda regulación en la universidad de Stanford, California.

Allí, con pose de académico a pesar de carecer de algún posgrado, el mandatario recomendó dejar indefensos, librados a su suerte, a los argentinos asediados por el hambre.

A la conferencia de Stanford asistieron empresarios y estudiantes posiblemente curiosos en conocer de primera mano el pensamiento del jefe de Estado sudamericano que más espacio ha tenido en la prensa estadounidense en los últimos días, incluyendo en esa medición el artículo publicado en la portada de la revista Time.

El planteo mileísta sobre el

flagelo del hambre y su propues-

ta de aceptarlo como un dato de

la realidad, es refutado integral-

mente por Lula.

"Debemos crear conciencia de que el hambre es algo inaceptable" afirmó el otrora dirigente metalúrgico en una reciente reunión con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, en su oficina del tercer piso del Pala-

Llega a Roma el enviado de Brasil, el ministro Fernando Haddad

# Lula y el Papa coinciden en la lucha contra el hambre

Haddad conversará con Francisco sobre varias iniciativas contrarias al capitalismo sin frenos, como es el cobro de un impuesto a los millonarios globales.



Francisco y Lula comparten la preocupación por el hambre en el mundo y el cambio climático.

Ricardo Stuckert

cardenal Parolín analizó con miembros del gobierno del Partido de los Trabajadores algunas iniciativas conjuntas para enfrentar el hambre y otros temas.

Desde el inicio del tercer gobierno lulista, en enero de 2023, Brasilia y Roma también han tenido posiciones similares sobre la preservación de la Amazonia -devastada durante el gobierno de Jair Bolsonaro- y la búsqueda de una solución a la guerra en Ucrania. Lula y Francisco coinciden sobre la necesidad de que los gobiernos de Kiev y Moscú se sienten a negociar contando con la mediación de actores de peso.

Esa fórmula para acabar con el conflicto es rechazada por Volodımir Zelenski, el jefe de Estado ucraniano que la semana pasada soltó duros conceptos contra el brasileño (lo tildó de aliado del Kremlin), algo que contrasta con la buena relación que mantiene con Milei.

En un gesto más que amistoso Zelenski visitó el 10 de diciembre en Buenos Aires al argentino, que en lugar de discutir fórmulas para poner fin a la guerra como lo hacen Roma y Brasilia, adhiere sin objectiones al belicismo propuesto por Estados Uni-

dos y la OTAN.

Varios de los asuntos internacionales mencionados en esta nota ya fueron abordados dos veces por Lula y Francisco en la Santa Sede.

Lu a saludó a Sheinbaum

## Un cercano viaje a México

Ti presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, saludó la victo-Liria de Claudia Sheinbaum en México. El histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) destacó el perfil "progresista" de la electa mandataria mexicana y alabó la gestión del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Además, Lula anunció que en los próximos meses viajará a México para afianzar las relaciones comerciales. El líder brasileño se unió a las felicitaciones de presidentes del mundo dedicadas a la candidata de Morena. En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Joe Biden, celebró la "histórica elección" de la política de izquierda de 61 años, con quien tendrá que llevar adelante la compleja cuestión de la migración ilegal a través de su frontera compartida. El mandatario chileno, Gabriel Boric, felicitó a Sheinbaum y destacó su "liderazgo" y "programa de progreso social", mientras que su par de Bolivia, Luis Arce, se congratuló por la "contundente victoria" que obtuvo "la hermana" Sheinbaum.

La primera reunión ocurrió en febrero de 2020 cuando el brasileño ni siquiera había lanzado su candidatura para enfrentar al entonces mandatario Bolsonaro, quien por su lado mantenía relaciones distantes con el Vati-

El segundo encuentro sucedió en junio del año pasado. Cuando el petista además de visitar el Vaticano mantuvo conversaciones con la primera ministra italiana, la derechista Giorgia Meloni, el presidente centrista Sergio Mattarella y el intendente romano, Roberto Gualtieri, de izquierda.

Es posible que Bergoglio vuelva a verse este mes en Italia, en el marco de la conferencia del G7, con Lula quien, en cambio, nunca se reunió con Milei -de quien recibió una metralla de insultos el año pasado-. Agravios por los que Lula exigió disculpas, las cuales aún no fueron presentada por su colega argentino.

Graduado y doctorado en la estatal Universidad de San Pablo, el ministro de Hacienda 24 Fernando Haddad, demostró P112 que el dinero necesario para mitigar el hambre de la población más pobre puede ser recaudado si se logra un consenso entre los principales gobiernos del mundo. Y que una centena de "superricos" vive, y posiblemente evade impuestos, en Latinoamérica.

Otras de las propuestas de Haddad consiste, precisamente, en impedir los mecanismos de los que se valen los millonarios para eludir al fisco.

Además de costear la lucha contra el hambre una parte de los recursos del impuesto sería destinada a financiar programas de enfrentamiento sobre cambio climático en los países en vías de desarrollo, sostiene Had-

Así lo planteó en diversos foros, como la reunión de ministros de Economía y presidentes de los Bancos Centrales del G20 realizada en febrero en Río de Janeiro.

Según el ministro si el impuesto fuera aplicado en Brasil, permitiría embolsar alrededor de 8 mil millones de dólares anuales, monto equivalente a

Lula anunció que su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, le explicará a Francisco cómo implementar ese impuesto a los superricos.

diez veces el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente.

Por cierto la propuesta no es una creación por completo brasileña, ya que tiene entre sus mentores al profesor francés Gabriel Zucman, discípulo de Thomas Piketty, famoso por sus tesis sobre capitalismo y desigualdad.

Los gobiernos de Alemania y Francia, miembros del G20, recibieron de buen grado la propuesta que será presentada por Lula, en su condición de presidente temporario del organismo, durante la cumbre de mandatarios que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en Río. Evento al que podría concurrir Milei, ya que Argentina es parte del grupo.

De momento no está confirmada la presencia del argentino en Río y, mucho menos, que respalde una tributación cobrada a los más ricos entre los ricos, beneficiados por un libre mercado en el cual él sólo ve virtudes.

El Ejército israelí anunció ayer la muerte de cuatro rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza, mientras crecen las dudas sobre la probabilidad de éxito del plan de tregua expuesto por el presidente estadounidense, Joe Biden. Los fallecidos son Chaim Peri (80 años), Yoram Metzger (80 años), Amiram Cooper (85 años) y Nadav Popplewell (51 años), que fueron secuestrados durante los ataques del grupo islamista contra territorio de Israel del 7 de octubre de 2023.

El principal vocero militar israelí, Daniel Hagari, confirmó la noticia en una rueda de prensa en la que dijo que los cuatro murieron hace unos meses en la localidad de Jan Yunis, en el sur del enclave, sin ofrecer más detalles. En un comunicado el Ejército indicó que las circunstancias de su muerte están siendo examinadas, y que logró confirmar su fallecimiento basándose en "inteligencia".

El kibutz Nirim, donde vivía Popplewell, había anunciado su muerte poco antes, al igual que el

Familiares de los secuestrados en Gaza piden que el gobierno israelí "devuelva a sus hogares a los 124 rehenes restantes".

kibutz Nir Oz las de Peri, Metzger y Cooper, quien fue uno de sus fundadores. La plataforma que representa a los secuestrados israelíes en Gaza lamentó la noticia y dijo que "el gobierno israelí debería enviar una delegación negociadora esta noche y devolver a sus hogares a los 124 rehenes restantes, vivos o muertos".

Hasta la fecha el Ejército israelí confirmó la muerte de 41 rehenes en Gaza. Además 112 han sido liEran retenidos por Hamas en la Franja de Gaza

# Murieron cuatro renes israelies

La noticia llega en pleno debate en Israel sobre la propuesta de tregua y liberación de rehenes del gobierno estadounidense.



Los rehenes Chaim Peri, Amıram Cooper, Yoram Metzger y Nadav Popplewell.

mayoría, 105, fueron liberados durante la semana de tregua de noviembre. La noticia de los cuatro rehenes muertos llega en pleno debate en el seno del gobierno israelí sobre la propuesta de tregua y liberación de rehenes anunciada el viernes por el presidente estadounidense, Joe Biden.

Biden reveló el viernes un plan israelí de tres fases que pondría un punto final al conflicto, liberaría a todos los rehenes y conduciría a berados o recuperados con vida. La la reconstrucción del territorio

palestino sin que Hamas, que lo gobierna desde 2007, esté en el poder. Según la Casa Blanca, Biden dijo este lunes al emir de Qatar que Hamas es el "único obstáculo" para lograr un acuerdo con Israel, y lo instó a presionar al grupo islamista a aceptarlo. El G7, que agrupa a las siete principales economías industrializadas, afirmó que apoya "plenamente" el plan de paz impulsado el dirigente estadounidense.

Los cancilleres de Arabia Saudi- tendrá temporalmente "con el ob-

ta, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania y Egipto emitieron el lunes una declaración en la que respaldan el último esfuerzo diplomático por una tregua, destacando "la importancia de abordar de forma seria y positiva la propuesta del presidente estadounidense". El vocero de Netanyahu, David Mencer, indicó que el borrador presentado por Biden era "parcial", agregando que el dirigente israelí dijo que, según el plan, la guerra se dejetivo de conseguir el retorno de los rehenes".

Sin embargo Jake Sullivan, responsable de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que habían "vuelto a ver en Israel la voluntad de dar un paso adelante y llegar a un acuerdo". El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que la propuesta era "casi idéntica" a una presentada hace varias semanas por Hamas, y pidió a su líder, Yahya Sinuar, que "no moviera ahora los postes del arco".

Los bombardeos y los combates no dan tregua en Gaza, donde la mayoría de sus 2,4 millones de habitantes fueron desplazados y donde las organizaciones humanitarias advierten del riesgo de hambruna. Al menos 19 personas murieron en bombardeos durante la madrugada en el asediado territorio, según los hospitales. Según la ONU, más de 137 mil edificios fueron destruidos o dañados desde el inicio del conflicto, equivalentes al 55 por ciento de las estructuras de Gaza.

Los combates se centran en este momento en Rafah, la ciudad del extremo sur del territorio que, según el Ejército israelí, alberga los "últimos batallones" de Hamas. El Ejército israelí lanzó una ofensiva contra esta localidad fronteriza con Egipto el 7 de mayo, provocando la huida de cerca de un millón de palestinos, según la ONU.

Más de una veintena de gazatíes, entre ellos al menos tres niños, murieron el lunes tanto en Jan Yunis como en el área central del enclave palestino durante los incesantes ataques aéreos israelíes. Al menos 10 personas, incluidos tres niños, murieron mientras otras resultaron heridas en un bombardeo israelí contra dos casas en el área de Al Rumaydah, al este de la ciudad de Jan Yunis, según informaron fuentes médicas gazatíes.

Otros dos palestinos fallecieron en un bombardeo israelí contra una casa también en Jan Yunis, según la agencia palestina Wafa, que también informó sobre una incursión militar en las cercanías del Hospital Europeo en esta misma área. Sus muertes se produjeron horas después de que 10 civiles fallecieran en un ataque por cazas israelíes contra los campamentos de refugiados de Bureij y Nuseirat, según la agencia Wafa.

La oficina del gobierno gazatí alertó que más de 3500 niños menores de cinco años corren el riesgo de "morir de hambre" ya que Israel por cuarta semana consecutiva impide la entrada de ayuda humanitaria. "Estos niños sufren desnutrición en un grado avanzado que ha afectado la estructura de sus cuerpos, lo que los expone al riesgo de contraer enfermedades infecciosas que destruyen sus vidas y retrasan su crecimiento", denunciaron en un comunicado en el que recuerdan que al menos 17 mil menores viven sin sus familias.

## Amer Francisco Iriart "Curro"

A 47 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN 4 de Junio de 1977 - 4 de Junio de 2024



No es habitual que un niño componga un tango. Sin embargo, Curro compuso "Tacho Viejo", al piano, con solo 12 años. Aquella precocidad nos parecia normal, asi como que fuera el mejor alumno, el mejor compañero, el mejor amigo. Estabamos acostumbrados a su talento, honradez y carisma.

No nos sorprendimos cuando se convirtió en un militante integro que soñaba con un mundo más justo, más humano, más parecido a lo que él era.

Lo anormal -lo aberrante- llegó poco después. Al precoz compositor, al brillante alumno, al militante ejemplar, al mejor amigo, se lo tragó la peor pesadilla de la Argentina contemporánea.

Nunca pudimos saber nada de él. Su familia, sus amigos, lo seguimos soñando. Soñamos también con un tribunal que juzgue a sus victimanos y solo asi Será Justicia.

Siempre en nuestra Memoria y en la búsqueda de Verdad y Justicia ¡Te extrañamos!

Tu hija Paula, Nora, Mercedes, Carlos, Sole, Pedro, familiares y amigos





Nació en Córdoba el 28/10/1947.

Fotógrafo, Estudiante de medicina en la Universidad Nacional de Córdoba

Vivia en Plus Ultra 6429 y Cristobal Colon del 8º Las Flores de Trujul - Moreno junto a su pareja ANA MARIA HEINZ, hasta el 21/05/1976 cuando logró escapar de la patota que secuestró à su compañera y dejò a su hijo Diego Andrés, con un vecino.

Tenia 28 años cuando el 04/06/1976 fue secuestrado en Pje Donovani -Casa Nº 644 - Barrio Ex Dergui - Caseros - Tres De Febrero - Buenos Aires, luego asesinado en un fraguado enfrentamiento (ejecución de cautivas) el 02/07/1976 en Ruta Nac, Nº 202 y Camino a Bancalari Victoria · San Fernando. El 8/7/1976 el Comando Zona IV Campo de Mayo emitió un comunicado con su nombre

Sentencia Megacausa CAMPO DE MAYO (julio 2022)

Militante del PRT

En los podrones electorales figura CON la leyenda "ELECTOR AUSENTE POR DESAPARICIÓN FORZADA" con domicilio en 2 N'302 - Córdoba ciudad y Tipo de doc: L

Si le conociste a podés aportar información escribra morenoportamemoria@gmail.com

Firetes RUVTE/ ANN - archives gropes MxM



PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE II NO OLVIDAMOS - NO PERDONAMOS -NO NOS RECONCILIAMOS IL

# Aquí están, estos son los cruces

River y Talleres de Córdoba será el cruce exclusivamente argentino de los octavos de final de la Copa Libertadores que la Conmebol sorteó ayer en su sede de Luque (Paraguay). El otro equipo clasificado de nuestro país, San Lorenzo de Almagro, irá ante Atlético Mineiro de Belo Horizonte por la fase que se jugará entre el 14 y 21 de agosto.

En la misma ceremonia televisada a todo el continente también se conformó el inconcluso cuadro de octavos de la Sudamericana en la que permanecen tres clubes argentinos. Lanús, Belgrano de Córdoba y Racing irán contra tres ganadores del repechaje de 16avos de final que enfrentará a los terceros de la fase de grupos de la Libertadores con los segundos de la misma instancia de la Sudamericana.

Para esos partidos ya están clasificados Boca y Rosario Central y podría entrar Estudiantes si el sábado supera a Gremio en Curitiba. Los argentinos conocerán sus rivales ese mismo día cuando termine de ordenarse el cuadro de los terceros de la Libertadores y los segundos de la Sudamericana (todavía está en juego el grupo C de ambas competencias). Esta fase comenzará el 14 de julio, inmediatamente después de la final de la Copa América y se completará una semana más tarde con Boca y Central definiendo como locales, en plenos Juegos Olímpicos.

En cuanto a la llave entre Talleres y River, comenzará a jugarse en el estadio Mario Kempes de El sorteo de la Conmebol deparó un choque argentino y una parada brava para el Ciclón. La Sudamericana, sin definiciones.



River y un sorteo que fue bien recibido entre sus hinchas.

Córdoba y se cerrará una semana más tarde en el Monumental. River llega a esta instancia como el mejor equipo de la fase de grupos, con 16 puntos sobre 18 posibles. Por su lado, Talleres (13) fue líder del Grupo B durante gran parte de la fase pero la semana pasada perdió ante San Pablo como visitante, lo que lo dejó en el segundo lugar por diferencia de gol.

El ganador del cruce entre porteños y cordobeses irá contra Colo-Colo de Chile, que tiene al exBoca Jorge Almirón como entrenador, o Junior de Barranquilla, en las únicas dos llaves de octavos que, por el momento, no tienen equipos brasileños. River volverá a enfrentar a un equipo

argentino en esta fase como en 2022. En aquella ocasión, Vélez lo eliminó con un global de 1 a 0 (se impuso por ese marcador en Liniers y empataron sin goles en la vuelta en Núñez).

AFP

Por su parte, San Lorenzo tendrá una dura exigencia ante Atlético Mineiro, el mejor ubicado de los clubes brasileños (15 puntos).

El primer partido se jugará en el estadio Pedro Bidegain y la definición ocurrirá en el Mineirao de Belo Horizonte. San Lorenzo cerró su participación como segundo del Grupo F con 8 puntos, muy por detrás de Palmeiras que terminó con 14. En caso de superar a Mineiro, dirigido por el argentino Gabriel Milito, San Lorenzo se enfrentará con el conjunto que salga del cruce entre el vigente campeón Fluminense de Río de Janeiro y el segundo del Grupo C, que saldrá entre The Strongest de La Paz, Gremio de Porto Alegre o Huachipato de Chile). Y de llegar a semis, el rival saldrá de River-

> River volverá a enfrentar a un equipo argentino en esta fase como en 2022. En aquella ocasión, Vélez lo eliminó.

Talleres y Colo Colo-Junior.

Nacional de Montevideo-San Pablo, Botafogo-Palmeiras y Flamengo-Bolívar conforman los otros tres emparejamientos ya armados de los octavos de final de la Copa Libertadores. Peñarol, por su parte, debe esperar la resolución del Grupo C para conocer su rival.

Opinión Por Daniel Guinazú

# Brasil siempre está más cerca de la Copa

e los siete equipos brasileños que iniciaron la disputa de la Copa Libertadores, seis ya han asegurado su avance a los octavos de final. Cuatro de ellos (Fluminense, San Pablo, Palmeiras y Atlético Mineiro) ganaron sus grupos y los otros dos (Botafogo y Flamengo) pasaron como segundos. Queda Gremio que también se clasificará si hoy llegara a derrotar a Huachipato en Chile, e incluso puede ser primero si el sábado venidero vence a Estudiantes en Curitiba.

En cambio, de los cinco argentinos, apenas si sobrevivieron tres (River, Ta-Ileres de Córdoba y San Lorenzo) con el agregado que River y Talleres habrán de eliminarse entre sí. O sea, hay el doble de posibilidades que, como viene sucediendo ininterrumpidamente

desde 2019, la Copa vuelva a ser levantada por los brasileños. Pero como el fútbol ha dado reiteradas pruebas de que no es una ciencia exacta, la racha ganadora tranquilamente puede detenerse en favor de uno de nuestros clubes. Los piques de la pelota suelen ser imprevisibles.

En los últimos cinco años, el mayor volumen económico del fútbol brasileño en comparación con el de la Argentina parece haber consolidado una ventaja que llevará mucho tiempo poder abreviar. La televisión y los auspiciantes de ese país le pagan a los clubes un dinero que nadie paga por aquí. Detrás de cada equipo, hay un empresario multimillonario o un grupo de empresas que apuestan a potenciarlo. Y a la hora de las grandes operaciones, Brasil vende

más y a mucho mejores precios que la Argentina. Sin ir más lejos, Palmeiras embolsará 150 millones de euros por las transferencias de sus tres joyas adolescentes: Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea) y Luis Guilherme (West Ham). Ninguna institución de nuestro país siquiera podría arrimarse al veinte por ciento de todo eso.

El sorteo de los octavos de final que hizo Conmebol este lunes en Paraguay contribuyó a reforzar este contexto desfavorable: habrá equipos brasileños en por lo menos cinco de las ocho llaves de octavos (River-Talleres y Junior de Barranquilla-Colo Colo son las únicas que no los tendrán). Y si ganaran todos esos cruces, también puede haberlos en tres de los cuatro enfrentamientos de cuartos. (los ganadores de River-Talleres y Junior-Colo Colo jugarán entre si) y en las dos semifinales. A partir de lo cual es perfectamente posible que el sábado 30 de noviembre, Buenos Aires sea testigo de una nueva final entre equipos brasileños.

En inferioridad de condiciones económicas, River, Talleres y San Lorenzo tratarán de impedirlo. Con los argumentos futbolísticos que en ese instante tengan a mano. El viaje es posible pero cada vez más complicado. Brasil siempre está mas cerca de ganar la Copa porque tiene la billetera demasiado robusta. "El fútbol trae plata pero la plata no trae fútbol", sentenciaba el inolvidable Mariscal Roberto Perfumo. La frase todavía sigue estando vigente cuando faltan mas de sesenta días para arranquen los octavos de final de la Libertadores.

Hay Scaloneta para rato: el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, reiteró que su continuidad al frente del equipo está garantizada y despejó dudas sobre su permanencia en el cargo tras la disputa de la Copa América. Para aclarar la situación, el DT señaló que cuando, en noviembre del año pasado, dijo que necesitaba "pensar" y que el conjunto nacional debía tener un técnico "con todas las energías disponibles" fue porque sintió que "era el momento de parar la pelota". Pero ahora afirmó que hasta que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quiera, él continuará el mando del equipo capitaneado por Lionel Messi.

"Ya expliqué lo de noviembre, que lo sentía y tenía que sacar afuera. No había pasado un buen año y sentía que era el momento para parar la pelota. Después, es lógico que se pensaran un montón de cosas. Hasta que el presidente de AFA lo quiera, estaré. Sabemos cómo es esto, pero hoy estoy acá con todas las energías, cosa que, en noviembre, siendo sincero, no era así", expresó el entrenador en Estados Unidos, donde la Selección hará su trabajo de preparación de cara a la Copa América.

Scaloni reveló que la decisión de continuar fue meditada y que incluso la charló con los referentes y principales jugadores del plantel: "Hablé con la mayoría que han estado en el proceso. Creo que lo merecían y quería comentarles lo que sentía y lo que se venía. Vienen cosas importantes, habrá cambios, remodelaciones, tocar cosas. Necesitaba que todos ellos lo sepan y conozcan mi estado de ánimo. Es como una relación familiar que tengo con ellos y necesitaba decírselos".

El técnico llegó el domingo a Miami para comenzar la preparación para los partidos ante Ecuador y Guatemala, previos al inicio de la Copa, mientras que va arribaron a la ciudad estadounidense más de 13 jugadores. Tras jugar el sábado y pasar el domingo con su familia, ayer se sumó Messi al plantel.

Por otro lado, Scaloni dio a conocer los motivos de la decisión de no citar a Paulo Dybala, una de las bajas más sorpresivas de la lista. "Cuando dejás a un jugador afuera, más en las condiciones en que tuvimos que hacerlo, siempre es difícil. Dadas las circunstancias, sobre todo en posiciones en las que teníamos algunos inconvenientes, tomamos la decisión de armar esta lista. Con todo el dolor del mundo, porque sabemos lo que nos dio, es una decisión que tomamos. Es lo más feo de ser entrenador, lo asumimos, lo tenemos que hacer y es difícil", expresó el técnico, que aclaró que utilizó Scaloni afirmó que seguirá hasta que Tapia lo quiera

# "Hoy estoy aca con todas las energias"

Antes del comienzo de los entrenamientos para la Copa América, el entrenador disipó las dudas que sembró en noviembre.



Scaloni se refirió también a la ausencia de Dybala.

algunos parámetros distintos a los habituales para confeccionar la nómina.

"Es una lista diferente. Tenemos a algunos jugadores con inconvenientes y, al final, tenés que tomar decisiones, sobre todo porque tiene que ser una lista equilibrada y no podés tener a cinco o seis jugadores en el mismo puesto. Si no hubiéramos tenido problemas físicos con algunos jugadores, hubiera sido diferente no sólo con él, sino con otros chicos que tampoco están", explicó el entrenador.

Los futbolistas a los que hizo referencia Scaloni son Nahuel Molina (desgarro), Germán Pezzella (microfractura), Lisandro Martínez (desgarro), Marcos Acuña (pubalgia), y Enzo Fernández (operado de una hernia).

Por último, al hablar de los futbolistas más jóvenes de la delegación, Scaloni dejó en claro que son parte del proceso de la Copa América. "Si están acá, es para la Selección Mayor. Los Juegos Olímpicos son más adelante y ojalá puedan ir los chicos que Mascherano llame. No los traemos solo para que rellenen. Somos conscientes de que se pueden quedar", resaltó.

No. of the Paragraph

## El campeón se hizo aún más poderoso

s oficial: Kylian Mbappé al Real Madrid. Lo confirmó ayer el campeón europeo mediante un escueto comunicado y un video, poniéndole fin a una novela de varios mercados de pases. La cifra que sedujo al francés fue de 150 millones de euros a cambio de su llegada con el pase en su poder, según trascendió. En cuanto a su salario, seria de 15 millones brutos por año. Con apenas 26 pirulos (los cumplirá en diciembre), Mbappé será el más "veterano" de un equipo repleto de figuras: Vinicius (23), Bellingham (20), Rodrygo (23), Valverde (25), Camavinga (21) y Endrick (17), comprado a Palmeiras.



Clemente Giay Z Luján Campi Braida Ferreira Tapia Pertuzzi N. Barrios Cerutti Таптадопа DT: Romagnoli

L. Acosta E. López F. Paredes J. Insaurraide Arismendi Rosales M. García E. Méndez Burgoa Gudiño Gho DT: Damonte

Estadio: San Lorenzo. Árbitro: Fernando Espinoza.

Gol: 70m M. Garcia (S). Cambios: 46m D. Gallardo por Rosales (S), 55m Leguizamón por Cerutti (SL) y Remedi por Perruzzi (SL), 63m Quiroga por Gudiño (S), 67m Cuello por Tapia (SL) y Herazo por Tarragona (SL), 76m Azcurra por Gho (S) y Guiacobini por Burgoa (S), 80m S. Blanco por N. Barrios (SL), 88m J. Hernández por E. Méndez

San Lorenzo cayó 1-0 ante Sarmiento en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 4 de la Liga Profesional. Ya anoticiado de que Atlético Mineiro será su próximo rival en octavos de final de la Copa Libertadores, el equipo de Leandro Romagnoli se presentó ante su gente en la fría noche con el objetivo de sumar de a tres por primera vez en el torneo doméstico.

Enfrente se topó con un Verde de Junín que lo esperaba muy replegado en su propio campo y cuyo único argumento de ataque era lanzar bochazos para que el solitario Gho, quien las más de las veces quedaba absorbido por la defensa sanlorencista. El local se mostraba ordenado y tenía el control del juego, pero le costaba sortear líneas y hacer daño a un rival que se agrupaba demasiado atrás.

Así las cosas, San Lorenzo insinuó con un cabezazo defectuoso de Campi y una fallida media tijera de Braida que no supuso problemas para Lucas Acosta, que luego alcanzó a despejar un tiro libre de Ferreira y un cabezazo a quemarropa de Braida.

Hostigado, al conjunto de Israel Damonte le costaba hacer pie en el campo y hasta zafó de que le cobraran un posible penal en contra luego que Insaurralde forcejeara con Tarragona y éste cayera dentro del área, acción que ni siquiera fue revisada por el VAR.

Antes del descanso, una soberbia habilitación de taco de Tapia para Tarragona pudo ser conjurada por el atento Acosta. El Ciclón quería, pero no podía. Sin aproximaciones en ataque de parte de los juninenses, fueron 45 minutos muy tranquilos para Mateo Clemente, el juvenil arquero local que debutaba en Primera.

De vuelta de los vestuarios, una jugada sucia dentro del área local no pudo ser aprovechada por Gudiño y, en la réplica, otro

# Un batacazo que dejó helado a San Lorenzo

El equipo de Romagnoli hizo el gasto y mereció más, pero la visita se agrupó atrás, aguantó bien y el gol de García en su única llegada clara le dio el triunfo.

tiro libre de Ferreira provocó la estupenda reacción de Acosta. Enseguida, Burgoa rechazó cerca de la línea un remate de Barrios.

Y entonces llegó el baldazo de agua helada en el Bajo Flores. Una escapada fulminante por derecha de Burgoa terminó con un centro atrás rasante para el ingresado Quiroga, que la punteó exigido para Manuel García y éste a la carrera sacudió la red.

San Lorenzo salió como un toro herido a empatarlo y una jugada de pinball terminó con el disparo de Campi y el rechazo en la línea de Quiroga. Con la repentina ventaja, el visitante defendía con uñas y dientes un resultado que sorprendía a propios y extraños. Giay y Luján tuvieron sus chances, pero el Ciclón se quedó con las manos vacías y Sarmiento, que no ganaba hacía siete partidos, con tres puntos de oro.



El Verde llegó una vez y fue efectivo; el Ciclón fue pura decepción.

Julio Martin Mancini

Independiente igualó 0-0 ante Defensa, por la fecha 4 de la Liga Profesional. El inicio fue electrizante en Florencio Varela y mostró al local volcado en ataque, por lo que rápidamente tuvo una ocasión de Palavecino que Fedorco, con el arquero Rey vencido, logró despejar sobre la línea. El Rojo, con el desparpajo



Estadio: Defensa. Arbitro: Fernando Rapallini. Cambios: 46m L. Herrera por Godoy (D), 54m Molinas por N. Palavecino (D), Spörle por Tarzia (I) y Luna por Millan (I), 70m F. Echevarria por Bogarin (D), 78m Canelo por S. López (I), 87m Neves por D Martinez (I)

Defensa e Independiente repartieron puntos en Varela

# Empate en el día del Halcón

de los pibes Tarzia, Millán y Santiago López, más la experiencia de Mancuello y del paraguayo Avalos, se las arreglaba como podía para generar peligro en el arco de enfrente.

Pasado el cuarto de hora, un cabezazo primero de Tripicchio y luego otro de Ramos Mingo volvía a acechar el arco visitante. Hasta que llegó un tiro libre de Mancuello que Avalos -en offside a juzgar por el VAR- bajó para que Fedorco la empuje adentro, aunque luego la conquista fue invalidada. A continuación, un cruce providencial de Aguilera evitó una chance de Santi López.

En el complemento no pasaba nada, hasta que Fiermarín le ahogó el grito al propio López, quien había sido muy bien habilitado por Avalos. En la réplica, Ramos Mingo segunda un cabezazo bien resuelto por Rey.

En los últimos minutos, el equipo de Francisco Meneghini empujó a los de Hugo Tocalli.

No obstante, Laso lo tuvo de cabeza. Al final la persiana se bajó y todo terminó sin goles en el día del hincha de Detensa.



tuvo un par de ocasiones, la Mano a mano en Florencio Varela.

## Los partidos de hoy

Capraro, Goñi, R. Insúa; R. Herrera, Rosané; lacobellis, Cantero, Zalazar; F. Aguirre. DT: Alejandro Orfila. HURACÁN: Meza; Souto, Tobio, Carrizo, Ibáñez; Siles, Toledo, Fértoli; Mazzantti, Pussetto, R. Cabral, DT: Frank Kudelka. Estadio: Guillermo Lazo. Árbitro: Andrés Merlos. Hora: 15. TV: TNT Sports.

BARRACAS: S. Moyano; Mater,

BANFIELD: F. Sanguinetti; L. Cardozo, Maciel, Quirós, E. Insúa; J. Alvarez, C. Núñez, I. Rodríguez, M. González; Sepúlveda, M. Giménez. DT: Julio Falcioni. NEWELL'S: Hoyos; A. Méndez, Jacob o Baños, Glavinovich, Martino; Cacciabue, Fernández Cedrés, Banega; F. González, J. Ramírez, B. Aguirre. DT: Mauricio Larriera. Estadio: Banfield. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Hora: 20. TV: TNT Sports.

IND. RIVADAVIA: Ruiz Diaz; Petrasso, Maidana, T. Palacios, Ostchega; Gil Romero, F. Romero, Ham; Reali, Asenjo. DT: Martin Cicotello. UNIÓN: T. Cardozo; F. Vera, Paz, Pardo, Corvalán, B. Pittón; M. Pittón, Mosqueira, Luna Diale; Orsini, Balboa. DT: Cristian González. Estadio: Bautista Gargantini (Mendoza). Árbitro: Luis Lobo Medina. Hora: 20. TV: Pública.

#### **Estudiantes**

## Hace fuerza a la distancia

Estudiantes estará prendido a la pantalla esta noche cuando Huachipato y Gremio se enfrenten desde las 21 en Chile (Fox Sports), partido que puede decidir el futuro continental de los platenses. El Pincha marcha último en este grupo de Libertadores con 4 puntos en cinco partidos, por detrás de Gremio (6 en cuatro), Huachipato (8 en cinco) y The Strongest (10 en seis). El mejor resultado posible para Estudiantes es un triunfo chileno ya que lo dejaría con chances de finalizar tercero --y así clasificar a 16avos de Sudamericana- si el sábado que viene, en Curitiba, vence a los brasileños en el último partido de la zona. Un empate tampoco le caeria tan mal, aunque Gremio tiene mejor diferencia de gol de cara a la última fecha (+1 contra -2 del Pincha). En caso de una derrota de Huachipato, el equipo de Eduardo Domínguez jugará sin chances.

"Francisco mereció ganar, fue el mejor durante gran parte de partido". La frase le pertenece a Novak Djokovic y sintetiza lo difícil que estuvo su encuentro de los octavos de final de Roland Garros, en el que debió apelar a todo su talento, su experiencia, sus mañas y toda su capacidad de resistencia para evitar una prematura eliminación ante el argentino Cerúndolo, que lo tuvo contra las cuerdas pero no pudo rematar la faena para lograr la victoria de su vida.

El marcador final indicó que Djokovic se impuso 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 a Cerúndolo en cuatro horas y 36 minutos de pura tensión para clasificarse por decimoquinta vez consecutiva para los cuartos de final de Roland Garros. El serbio estuvo en desventaja 4-2 en el cuarto set, pero mantuvo la calma, elevó su rendimiento y escapó de lo que parecía una derrota segura. Apenas una doble falta de Cerúndolo cuando sacó 4-3, 30-15 le alcanzó al serbio para tomar aire, provocar una posibilidad de break que no

Cerúndolo generó
varias chances de
quebrar, pero Djokovic,
muy preocupado
por su pierna,
salvaba una tras otra.

lograba desde el primer set y generar el quiebre que le devolvió al paridad al tanteador cuando al argentino sólo lo separaban seis puntos de una victoria épica.

El primer set mostró un dominio abrumador de Djokovic en el marcador, pero no así en el desarrollo. Cerúndolo dispuso de varias chances para quebrar, tanto con el juego igualado como con el serbio mandando, pero no las pudo capitalizar. Por el contrario, el número uno del mundo aprovechó todo lo que dispuso para adelantarse por 6-1.

Pero el golpe de escena apareció en el inicio del segundo set. Un drop del argentino motivó una corrida de Djokovic, que sintió una molestia detrás de la rodilla y pidió atención médica. De ahí en adelante, Cerúndolo generó varias chances de quebrar, pero Djokovic, muy preocupado por su pierna, salvaba una tras otra. Sin embargo, en el duodécimo game llegó el primer break para el argentino, que emparejó el marcador y se lanzó a lo que se vislumbraba como una victoria.

Superado por la velocidad de bola del argentino, Djokovic corría de atrás y casi no luchó el cuarto set. Otra vez atendido en Cerúndolo tuvo a Djokovic contra las cuerdas en París

# Fran, a un paso de la gran hazaña

El número uno del mundo, tocado en su rodilla, estuvo 4-2 abajo en el cuarto set, pero lo levantó y se impuso en cinco sets.



Cerúndolo jugó un partidazo, pero no le alcanzó ante Djokovic.

AF

su pierna, no parecía enfocado para otra remontada como había logrado en la ronda anterior ante el italiano Lorenzo Musetti. "Algo pasó con mi rodilla, me tuve que tomar varios antiinflamatorios. A partir del cuarto set empezó a funcionar y pude terminar el partido sin dolor. No sé qué irá a pasar cuando me enfríe", admitió Nole tras el partido.

A esa altura, Cerúndolo se equivocaba poco, se mantenía sólido y logró un quiebre en el cuarto set que lo colocaba a las puertas de la gloria. Pero enfrente estaba Djokovic. Cuando el argentino bajó apenas la guardia, el campeón de 24 Grand Slam recuperó el quiebre y en el duodécimo game repitió para quedar 2-2, ya en alto nivel y con el público encendido en el court central de Roland Garros.

Más allá del impacto anímico, Cerúndolo se mantuvo enfocado y vendió cara su derrota, que llegó luego de que Djokovic conectara una derecha tan ajustada a la línea que obligó a la jueza del partido a bajar para revisarla. Así se acabó un partido inolvidable para Cerúndolo, que se fue con el sabor amargo de la derrota pero con el respeto mayúsculo de Djokovic y con la seguridad de haber jugado de igual a igual ante el número uno del mundo. Para el número uno del mundo, que viene de acumular más de nueve horas en los últimos dos partidos, el próximo escollo es el noruego Casper Ruud, finalista el año pasado, que se impuso en cuatro sets al estadounidense Taylor Fritz.

"El Cenard está en una debacle importante"

# De Cecco les apuntó a los recortes

Luciano De Cecco es una referencia ineludible para el deporte argentino. Considerado uno de los mejores armadores del mundo y medallista olímpico en los Olímpicos Tokio uegos 2020, el capitán de la Selección masculina no dudó en lamentar la complicada situación que están atravesando los atletas nacionales a menos de dos meses del inicio de los Juegos de París y también el estado deplorable en el que se encuentra el Centro Deportivo de Alto Rendimiento (Cenard), a partir de los recortes promovidos por el Gobierno de Javier Milei.

"Yo, como muchos de mis compañeros, invertimos para venir a jugar en la Selección. Invertimos milones para representar a Argentina", expresó De Cecco en una entrevista con TyC Sports en la

que explicó las penurias que atraviesan los deportistas amateurs a partir las reducciones en sus becas e ingresos.

"El dia a dia en Buenos Aires es muy complicado para todos los deportes. El Cenard está en una debacle importante", disparó De Cecco, que explicó la actualidad de los deportistas argentinos, muchos de los cuales entrenan e incluso viven en el Cenard. El armador describió el predio como "el corazón" de los atletas, además de destacar que desde allí surgieron múltiples



De Cecco se lamentó por el padecimiento de los deportistas de elite.

campeones y medallistas olímpicos de la historia nacional.

Es el corazón para todos los deportistas que entrenamos ahi. Bancamos las buenas y las malas, pero hoy son más malas que buenas. Es nuestro espacio, nuestro lugar y es el único que tenemos, no hay ni agua caliente", explicó la figura del seleccionado albiceleste, que sabe que será muy difícil revertir el presente del lugar a corto plazo. "Es la situación que vivimos y le hacemos frente. Es lo que toca. Ojalá algo mejore, pero nosotros vamos a tratar de hacer lo posible dentro de nuestras posibilidades para dejarla más arriba", destacó el capitán de la Selección, que está en busca de asegurar una plaza en los próximos Juegos con la disputa de la fase previa de la Nations League.



Cultura & Espectáculos

Rodrigo Nunes y las ultraderechas El adiós a Oscar del Barco

Un libro del Museo Moderno

Recital de Interpol

ABBA, condecorados

Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog y Benny Andersson, los cuatro integrantes de ABBA, se juntaron para ser condecorados por el rey Carl XVI Gustaf y la reina Silvia de Suecia, su tierra natal. Dos días antes, los dos varones del cuarteto habían respondido preguntas del público durante el espectáculos *ABBA Voyage*, que se realiza en la ABBA Arena de Londres. Los artistas recibieron la Orden Real de Vasa por sus "excepcionales esfuerzos en la vida musical sueca e internacional". Ahora, los miembros de la banda pop son Comandantes de Primera Clase. Junto a ellos fueron condecorados dos físicos que el año pasado ganaron el Premio Nobel.



The Acolyte

Fuerza bruta

La serie que hoy estrena Disney+ integra los elementos de rosca política que se destacaban en los primeros tres episodios de la saga de *Star Wars*, con muchos Jedis aburguesados por los años de paz y el poder asegurado, y el creciente rumor de facciones disidentes.

Se conocieron las primeras ımágenes de Ciudad de Dios: la lucha no para, la secuela seriada del recordado film brasileño de Fernando Meirelles y Kátia Lund. La serie, a estrenarse por Max en agosto, se desarrolla a comienzos del nuevo siglo en las favelas de Rio de Janeiro. Otra vez, el punto de partida será el de Buscapé (Alexandre Rodrigues). Seis episodios a puro narcocarioca ¿Habrá algún apodo que supere al de Daditos, cabeza de zanahoria y Bistec con papas?

- Novedades de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (Prime Video). El actor Rory Kinnear (Years and Years) se unió al elenco para la segunda temporada de la serie tolkeniana ¿Su rol? Nada más y nada menos que Tom Bombadil, personaje que había sido mencionado más nunca retratado en las trilogías de Peter Jackson. "Es una especie de curiosidad dentro de esa estructura porque, aunque es más oscura, está cantando y diciendo líneas que podrían ser rimas de poemas para niños. Es un verdadero punto de luz en medio de un mar de oscuridad", destacó el showrunner J. D. Payne. "Es enigmático y mágico, casi rozando en lo bobo. Pero también tiene la sabiduría de las edades", sumó el otro responsable de la saga, Patrick McKay. La entrega se estrenará a fines de agosto.
- History estrenará el sábado 8 a las 22 la miniserie Roosevelt. En tres capítulos, la docuficción explorará la figura del 32° presidente de los Estados Unidos. Gran depresión, Segunda Guerra Mundial y poliomelitis, todo eso comprimido en cuatro mandatos consecutivos. Detrás del proyecto aparecen el actor Bradley Cooper y la ganadora del Pulitzer Doris Kearns Goodwin.

Gilbert Power de Bodkin (Will Forte). El podcaster llega a ese confin irlandés con

la intención de hacer una in-

vestigación sobre un asesinato nunca resuelto. El tipo, más bien bonachón, podría llegar a convertirse en la nueva vícti-

ma de ese pueblo costero que ama las fiestas folklóricas pero sobre todo odia a los forasteros. Ya se lo puede ver en Netflix.

The Acolyte, sexta serie del universo Star Wars, por Disney+

# Problemas en plena era dorada de los Jedis

En una galaxia aún más lejana hay crímenes que impactan en el orden de los Jedis, guerreros a medio camino, familias cortadas de cuajo, detectives y wuxia.

sumergió en la corrupción de su persona."

#### Por Federico Lisica

A priori, la inminente The Acolyte (Disney+ estrenará el martes 4 los dos primeros episodios) cuenta con un gran punto a favor. La sexta producción live action de Lucasfilm sucede en una galaxia aún más lejana que lo habitual. No se interconecta temporalmente ni con lo visto en las dos trilogías cinematográficas, ni con lo contado y explotado -con mejor o peor suerteen las series The Mandalorian, The Book of Bobba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor y Ahsoka. Así que no habrá que rezarle a Yoda o hacer cuentas con C-3PO para tratar de entender cuándo transcurren estos ocho capítulos. Tampoco si alguno de los personajes

tiene el tatuaje de Jabba The Hutt o un ewok como objeto de apego. Está la Fuerza, eso sí, y con eso -al parecer- basta.

La historia transcurre durante la Alta República, la era dorada sado de Jar Jar Binks. Y eso queda claro con ese derroche de wuxia y western que sirve de catalizador para la serie. En un bar mugroso y polvoriento un grupo de los caballeros luminosos recibe una visita

Es genial poder ver los inicios de lo que luego será Anakin Skywalker, el Jedi que se

de los Jedi, un siglo antes de que los midiclorianos en la sangre de Anakin Skywalker enturbien el horizonte. Lo cierto es que la tan mentada calma y prosperidad sólo era creíble para algún antepa-

inesperada. Y vaya si la forastera logra su cometido de vendetta. Los testigos apuntan como responsable a Mae (Amandla Stenberg), una padawan que abandonó su entrenamiento y ahora oficia de electricista en naves interestelares. Sol (Lee Jung-jae), su antiguo mentor, se siente responsable de su suerte y quiere encargarse de la investigación. "Estamos en una era antes de las precuelas, los Sith todavía no han emergido, así que aquellos que tantean el lado oscuro de la Fuerza lo hacen en secreto. Esta situación es ideal para que exploremos el misterio de una cadena de homicidios", dice la protagonista entrevistada por Páginal12.

#### Alegorias biblicas

Sin entrar en el terreno del spoiler, la trama concebida por la showrunner Leslye Headland (Muñeca rusa) se hila con las alegorías bíblicas y fraternales de

#### Por Andrés Valenzuela

"Esto es sobre poder y a quién se le permite usarlo", desliza uno de los personajes de The Acolyte y define así el corazón de la nueva serie ambientada en el universo de La Guerra de las Galaxias, que se estrena hoy por la plataforma Disney+.

En The Acolyte el espectador sigue la investigación de una serie de crimenes. Alguien está matando jedis y todo apunta a unos temillas familiares no muy bien resueltos 16 años atrás (la especialidad de la saga, se sabe, es dejar temas famihares inconclusos). El protagónico recae sobre Amandla Stenberg (una actriz sin muchos papeles relevantes más allá de alguna pantalla teen en su haber, pero que aquí cumple bien con su rol). La acción transcurre un siglo antes de los acontecimientos de Episodio IV y los rumores online sugieren que en el trasfondo de la serie está el ascenso de Darth Plagueis, conocido por los fans por ser el maestro del Emperador Palpatine.

Más allá de su esforzado fanservice, The Acolyte tiene virtudes loables, aunque más difíciles de advertir que sus tropieLa serie recupera la disputa entre lados de la Fuerza

# Legitimidad puesta en cuestión

zos. Su principal pecado es que por momentos resulta excesivamente obvia en sus metáforas y en sus subrayados visuales. Como si sus creadores no confiaran del todo en su audiencia (desconfianza que, a juzgar por los últimos años de redes sociales, está justificada). Si dos personajes van a quedar en bandos enfrentados, un puente roto los separa. Los "buenos" tienen trajes puntillosamente pulcros. Los villanos y aquellos a quienes los persigue una vieja culpa parecen incapaces de lavar los platos de la noche anterior.

Pero al mismo tiempo, The Acolyte recupera una de las facetas más interesantes de la saga original, que era la disputa facciosa entre usuarios de la Fuerza, y la posibilidad de que de esas tensiones de rompan lealtades y se corrompan los corazones de los personajes. Porque sí, lejos de la austeridad que manejaba The Mandalorian, en The Acolyte hay jedis y usuarios de la Fuerza en cada rincón de la pantalla. Son los años de la hegemonía del Consejo Jedi sobre el Senado galáctico

y -vuelta al comienzo de esta nota- lo que está en cuestión es el sentido de esa hegemonía, sus fundamentos filosóficos y, sobre todo, la legitimidad de su (pretendidamente) monopólico uso de la Fuerza. De este modo, la

nueva serie integra los elementos de rosca política que destacaban en la trilogía de los episodios 1 a 3 de la saga de films. Acá se ve mucho jedi aburguesado por los años de paz y el poder asegurado, y el creciente rumor de facciones



La acción transcurre un siglo antes de los acontecimientos de Episodio IV.

son los buenazos en esta oca-

nes de la civilización. The Acolyte

es más sobre la complejidad moral

dependiendo del punto de vista

que lo analices, siempre va a ha-

ber responsabilidades y fallas. Son

personajes que se equivocan y eso

hace a su toma de decisiones. Es

genial poder ver los inicios de lo

que luego será Anakin Skywalker,

el Jedi que se sumergió en la co-

sión...



"Exploramos las raices de Star Wars", dice su protagonista.

George Lucas. El título, sin ir más lejos, apela a ese carácter religioso presente en esta fructífera odisea narrativa. Cada episodio guarda alguna vuelta de tuerca y revelación, llámense Indara (Carrie-Anne Moss de Matrix), sea

un aquelarre de brujas o un enmascarado con sable rojo. Sin embargo, uno de los aspectos más sugestivos de The Acolyte es invitar a repensar los tantos, o sugerirlos, desde el otro lado de la balanza. ¿Apropiarse de niños en

disidentes (pero no necesariamente malvadas), que ven en los ideales jedis una farsa.

Desde hace algunos años que las distintas propuestas de Disney para Star Wars ponen en cuestión la legitimidad de los jedis para hacer lo que hacían. Narrativamente esto se ata al final de la saga de nueve películas, pero simbólicamente también obedece a un momento histórico. Desde hace cierto tiempo hay una disputa

dentes banderas antiimperialistas y el guión volvía a uno de los fundamentos filosóficos de la saga, que identifica en términos sencillos al Imperio con el nazismo y a la Rebelión con la Resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial. Pero en The Acolyte sus creadores parecen preguntarse en qué medida la seguridad sobre las propias conquistas y la incapacidad para escuchar recla-

Acá se ve mucho Jedi aburguesado por los años de paz y el poder asegurado, y el creciente rumor de facciones disidentes.

cultural en Estados Unidos en mos y disidencias habilitó el que las corrientes ultraconservadoras (esas que suelen alinearse con Donald Trump) oscilan entre acusar a las nuevas iteraciones za? de "woke" (o "progres") o de identificarse con los Rebeldes cuando, en rigor, su ideario está pegadísimo al del Imperio (en la Argentina hubo un gesto similar cuando Mauricio Macri trató a sus opositores de "orcos", algo que rápidamente retomó el mileismo).

En la notable Andor había evi-

ascenso del fascismo galáctico. ¡Seguimos hablando de jedis y el lado oscuro de la Fuer-

En su estreno, Disney+ habilitó dos episodios de los ocho proyectados para esta primera temporada. A la prensa le cedió cuatro. En dos meses se podrán hacer nuevas interpretaciones sobre lo que la compañía piensa de la Batalla Cultural en una galaxia no muy, muy lejana.

nombre de una organización monástica? ¿Actuar como una secta iluminada sin rendirle cuentas a nadie?

"Los Jedi justifican su dominio en nombre de la paz, pero esa paz es una mentira", lanza Qimir (Manny Jacinto), un contrabandista que se la tiene jurada a los que manejan la Fuerza. "Hay toda una serie de personajes que no habían sido trabajados en Star Wars, y acá le suman otra capa al asunto: ¡Quién tiene la razón? ¡Quién está equivocado? ¿Quién está iluminado o en la sombra?", seduce el intérprete.

-¿Cómo fue interpretar a estos personajes que no son tan fáciles de ubicar en una caja?

Amandla Stenberg: -Es que Star Wars es la historia de la dualidad. Una interpretación del Ying Yang. La oscuridad y la luz. Acá se interconectan con otra complicada historia familiar.

Manny Jacinto: -Lo que me gusta de mi personaje es que no se preocupa por lo que está bien o mal. Es una buena representación de alguien subjetivo y que puede servir a la audiencia. Es alguien común que tiene que actuar en si-

rrupción de su persona. -Los primeros minutos van al hueso. Se presenta esa lucha como una danza que rompe las leyes de la física, muy acorde al wuxia. ¿Vieron muchas películas de ese género?

A. S.: -Leslye, nuestra showrunner, fue muy insistente con El tigre y el dragón, Kill Bill y Los siete samuráis. Pero como todos lo saben, Star Wars era en sí un homenaje al cine de arte marcial y guerreros asiáticos. Seguramente sea el más famoso de la historia del cine. Así que tuvimos bastante de apoyo.

-El contexto es el de la Alta República. ¿Eso les dio más autonomía?

A. S.: -Totalmente. Es una época previa en la línea temporal conocida así que se trata de sembrar y explorar las raíces. Estaba en algunas novelas y comics canónicos, pero visitarlo así fue in-

"Los Sith todavía no han emergido, así que aquellos que tantean el lado oscuro de la Fuerza lo hacen en secreto."

tuaciones muy específicas y problemáticas. Qimir es un poco como Han Solo pero sin su carisma (risas).

#### Complejidad moral

-Sus personajes no usan sables láser. Es más, los Jedis tampoco

creible.

-The Acolyte no ofrece los típicos regalitos o vínculos directos con otras series o películas de la franquicia. Dicho esto, ¿de qué personaje de Star Wars podrían haber recibido un buen consejo?

A. S.: -Uauuh. Creo que Qui-Gon Jinn. Es uno de mis personajes favoritos de la saga porque además de dar recomendaciones, analiza las situaciones, es muy compasivo con los nuevos. Es uno de los pocos personajes que realmente empatiza con el que está atravesando dilemas personales en vez de cantarle la justa. Me gusta eso.

−¿Qué pasa con los hermanos, hermanas y gemelos en esa galaxia?

A. S.: -Tenemos a dos personajes muy cercanos que han sido separados por muchísimos años (se rie). Solo diré que tienen preguntas sobre su pasado, el futuro, y esta galaxia que decide sobre la vida de todos. Tenés a los Jedi, los Jedi grises, los Sith, y toda esta comunidad tiene su vínculo con la fuerza.



Los Jedis justifican su dominio en nombre de la paz.

#### Por Silvina Friera

El místico y el anarquista, el poeta desgarrado por su visión trágica del mundo, el psiconauta entusiasta, el "maestro zen" que pregona el silencio y el pensador díscolo convergen en la figura del escritor, filósofo y pintor Oscar del Barco, que murió a los 96 años, este domingo, en la ciudad de Córdoba. El pensamiento de izquierda sería menos complejo sin su gravitación intelectual como militante, docente, investigador, editor y traductor. Hace casi veinte años polemizó sobre la violencia armada y las organizaciones de izquierda en los años setenta y generó uno de los debates más intensos de las últimas décadas, "la polémica del 'No matarás'".

La revista cordobesa La Intemperie publicó a fines de 2004 fragmentos de una entrevista a Héctor Jouvé, en la que el exintegrante del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) relataba el fusilamiento de dos miembros de la agrupación (Adolfo Rotblat y Bernardo Groswald) por sus propios compañeros, ocurrido en 1964, en Salta. Al número siguiente, apareció una carta de Del Barco en la que planteaba que "no existe ningún ideal que justifique la muerte de un hombre" y asumió su responsabilidad sobre aquellas muertes, así como la de todos los que participaron, apoyaron o simpatizaron con el EGP, el ERP, FAR o Montoneros. "Ningún justificativo nos vuelve inocentes. No hay 'causas' ni 'ideales' que sirvan para eximirnos de culpa", agregó en esa carta que generó una galaxia textual de respuestas posteriores de León Rozitchner, Eduardo Grüner, Nicolás Casullo, Horacio González, Jorge Jinkis y Diego Tatián, entre otros.

Del Barco, que había nacido en Bell Ville (Córdoba) el 5 de enero de 1928, militó en el Partido Comunista Argentino hasta que fue expulsado en 1963 por su postura crítica hacia la Unión Soviética junto a José María Aricó y Héctor Schmucler. Como miembro fundador de la revista y editorial Pasado y Presente apoyó al EGP, grupo guerrillero de orientación guevarista. La carta de Del Barco, en la que cuestionaba especialmente al poeta Juan Gelman por el rol que había tenido en Montoneros, agitó el avispero de una izquierda refractaria a una profunda revisión crítica del pasado. Desde las páginas inaugurales de La intemperie la controversia se diseminó hacia otras publicaciones como las revistas Conjetural, Confines, Lucha armada y El ojo mocho. Las cartas, columnas de opinión y ensayos que suscitó la polémica fueron reunidos en 2007 en el libro No matar. Sobre la responsabilidad.

El escritor, filósofo y pintor cordobés llevó a cabo una importante tarea como editor y traductor

A los 96 años, murió el intelectual Oscar del Barco

# iltimo misticc e la izquierda

El escritor, filósofo y pintor cordobés polemizó sobre la violencia armada y las organizaciones de izquierda en los años setenta.



Oscar del Barco debió exiliarse en México durante la última dictadura.

de pensadores como Antonin Artaud, Roland Barthes, Georges Bataille, Maurice Blanchot, Jacques Derrida. Louis Althusser y Julia Kristeva. En el exilio mexicano (1976-1983) trabajó como profesor y editor de una colección de libros sobre marxismo y teoría política en la Universidad Autónoma de Puebla. Cuando volvió a la Argentina, dio clases en la Universidad Nacional de Córdoba y fundó la revista de filosofía Desde hacía tres décadas sumó

Marx (1983), La intemperie sin fin (1985), Juan L. Ortiz. Poesía y ética (1996), Exceso y donación. La búsqueda del dios sin dios (2003), Alternativas de lo posthumano (2010) –que incluye un diario de viaje en el que relata sus experiencias con peyote y LSD- y Un resplandor sin nombre (2022); y de los libros de poemas Variaciones sobre un viejo tema, Infierno, dijo, espera la piedra y sin nombre, entre otros.

Oscar del Barco generó uno de los debates más intensos de las últimas décadas, "la polémica del 'No matarás'."

Nombres. Publicó los libros de ensayos Esencia y apariencia en El capital (1977) y Esbozo de una crítica a la teoría y práctica leninistas (1980), recientemente reeditado por la editorial Tercero incluido en ocasión del centenario de la muerte de Lenin, en una cuidada edición a cargo de Pablo Lovizio y con un texto introductorio de Luis Ignacio García.

También es autor de El otro

una voluminosa obra plástica. Por iniciativa del sociólogo y escritor Horacio González, la Biblioteca Nacional editó en 2012 el libro Escrituras, un volumen prologado por González que trazaba el recorrido de las inquietudes de Del Barco, que parte de la crisis del marxismo hasta sus acercamientos a la literatura y el arte.

Como una prolongación de la discusión acerca de la responsabi-

lidad, a través de un comunicado, esta vez dirigido al diario cordobés La voz del interior, rechazó el premio de la Fundación Konex en la categoría ensayo filosófico en 2014. "No puedo participar de ningún modo en premios que se les han concedido a personajes como Amalia Fortabat, quien fuera cómplice de la dictadura militar genocida de nuestro país, a Mariano Grondona y otros de los que no conozco sus posiciones respecto de dicha dictadura", argumentó.

Su obra, escrita a contrapelo de cualquier ortodoxia, no ha recibido la atención que merece. Su amplia trayectoria no debería quedar eclipsada por la tentación de nombrarlo como "el filósofo del 'No matarás". "El principio de no matar, así como el de amar al prójimo, son principios imposibles. Sé que la historia es en gran parte historia de dolor y muerte. Pero también sé que sostener ese principio imposible es lo único posible. Sin él no podría existir la sociedad humana. Asumir lo imposible como posible es sostener lo absoluto de cada hombre, desde el primero al último". Del Barco fue el último gran místico del pensamiento de izquierda.

#### Por Sebastián Ackerman

Los partidos de extrema derecha son un fenómeno de crecimiento mundial, y en nuestro continente van por la segunda experiencia de gobiemo. Su crecimiento tiene diferentes orígenes, sostenidos por un trabajo de convencimiento a distintos sectores sociales, que sin embargo se ven objetivamente perjudicados por las propuestas y políticas que estos partidos proponen. "En el libro hablo de la constitución del enemigo a partir de la 'mamata', que acá le dicen 'curro', que crea una cadena de equivalencias entre los sueldos de los jueces o funcionarios públicos, pero también los cupos en las universidades o los programas de combate al SIDA o de protección a la gente LGBT. Todo esto deviene en el sentido común un privilegio indebido, y en este sentido el ultraliberalismo y el anticomunismo tienen una función de costura discursiva muy importante", afirma a Páginal 2 el brasileño Rodrigo Nunes, autor de Bolsonarismo y la extrema derecha global (Editorial Tinta Limón), que está de visita en Argentina presentando el libro.

sidad de Essex y fue profesor colaborador de la Pontifícia Universidad Católica de Río de Janeiro, y Doctor en Filosofía por la Universidad de Londres. Autor de diversos textos sobre las extremas derechas y las nuevas lógicas políticas (como Bolsonarismo y extrema derecha: una gramática de la desintegración, Tinta Limón, 2024), en su nuevo libro que presentó en Buenos Aires y en Rosario, articula reflexiones de coyuntura con líneas de profundidad teórica en donde se puede leer el pasado reciente brasileño como espejo de la Argentina. "En Brasil se hacía una comparación constante con Venezuela diciendo que bajo el nombre de justicia social se quiere crear un sistema totalitario, corrupto e ineficiente económicamente. Obviamente es el fantasma de una amenaza inminente. Y eso justifica cualquier acción: que se pase por encima de la constitución, la violencia policial, un golpe de Estado, no repartir comida a los comedores...", compara.

Nunes es profesor en la Univer-

"La falta de gas de estos días es el ejemplo perfecto", continúa el autor brasileño, "porque lo que en otra situación sería la señal de un desastre seguramente se presente a la base de (Javier) Milei como un mal necesario, un sacrificio por el cual hay que pasar, como me decía el conductor del Uber que me tra-10 aquí, para llegar a la autorregulación del mercado", ejemplifica.

-El neoliberalismo logró capturar la subjetividad y construyó al emprendedor de sí, en la que el destino depende del esfuerzo de cada uno, pero si hay fracaso es culpa del Estado. ¿Cuáles son los rasgos del bolsonarismo que lograron en Brasil atraer a los elecRodrigo Nunes y el libro Bolsonarismo y la extrema derecha global

# "Agitan el fantasma de una amenaza inminente"

El catedrático brasileño articula reflexiones de coyuntura con líneas de profundidad teórica en donde se puede leer el pasado reciente brasileño como espejo de la Argentina.

tores? ¿Y qué te parece que hay entre los libertarios en nuestro país que siguen ese modelo?

-El rasgo afectivo, el estado anímico que me parece fundamental en este proceso de captura es lo que llamo en el libro "solidaridad negativa". En esta situación de austeridad creciente, resulta muy difícil ver las dinámicas estructurales en una situación en la que la gente está entrenada para entenderse a sí misma como emprendedora, y por lo tanto ver solo a las causas individuales o a lo sumo familiares, pero jamás sociales o estructurales. Esto produce la experiencia de que si todo va peor para mí, que por lo menos vaya peor para los otros también. La derecha se comunica muy bien con este sentimiento de solidaridad negativa. Mi impresión, hablando con la gente desde que estoy en Buenos Aires, es que una diferencia entre (Jair) Bolsonaro y Milei es que en aquí el elemento económico ultraliberal es más fuerte de lo que fue en Brasil, que estaba combinado con una apuesta en la militarización de los conflictos sociales y la criminalidad, con el conservadurismo social y la defensa de los valores tradicionales de la familia y los roles de género, y un anti intelectualismo muy fuerte, entre otras cosas. El ultraliberalismo, y el discurso anticomunista resurgente, le daba una costura general a todos estos elementos. Pero lo que movilizaba a la base de Bolsonaro era el conservadurismo social. Me parece que esto implica en Argentina una capacidad menor de movilización y, por lo tanto, de consolidación de esta base, pero nada impide que suceda porque Milei juega también la "batalla cultural" y puede lograr esa amalgama.

Para Nunes, el desinterés por la política y la lógica de las redes sociales "crea vacíos de representación y las plataformas ofrecen estas oportunidades de ocupación del vacío por ecologías de lo que llamo en el libro emprendedores políticos, que son estas personas que se presentan en las redes", propone. "Es claramente el caso de Milei y también de Bolsonaro, aunque él haya sido un congresista desde los años 80. Era una figura marginal hasta que en los 2000 algunos programas de televisión lo descubrieron como



"La derecha se comunica muy bien con el sentimiento de solidaridad negativa", dice Nunes.

Jorge Larrosa

una figura medio clown, medio extraña que generaba clickbaits e interacciones porque era controversial y polémico. En este sentido, su proyección nacional es muy comparable a la de Milei. Estos emprendedores políticos encuentran en este camino de menor resistencia una posibilidad de ocupación de estos vacíos políticos",

-¿Qué cuestiones plantean las

distintas formas de organización de los partidos tradicionales, más verticales y de movilización de masas, con la lógica de "enjambre" de las nuevas derechas basadas en las redes sociales, que analizás en tu libro?

-Es un tipo de ecología organizacional muy distinta, porque su célula fundamental es el emprendedor político, que aprovecha estos vacíos políticos creados por la

coyuntura. Se estructura algo como una organización piramidal. La misma lógica de las redes que reparten la visibilidad y la atención de manera desigual, es comparable a una estafa piramidal en el sentido en que cada nivel más bajo tiene control sobre un público menor, pero un control que está de alguna manera metido a la cabeza de la pirámide. Este enjambre deviene algo como una organización piramidal donde hay un emprendedor político exitoso (Bolsonaro, Milei), y luego una estructura piramidal de otros que tienen una relación simbiótica con el que está en la cabeza, que es el que decide cuáles son las líneas generales del mensaje, pero al mismo tiempo ellos van seleccionando los que se reproducen para probar qué es lo que está funcionando con su nicho político. Y también es una relación de competencia, porque estas estructuras no me parece que sean tan estables. Depende todo el tiempo del éxito del líder. Si el líder deja de ser exitoso o viable políticamente (que es lo que debe pasar ahora con Bolsonaro) esto tiende a crear una reorganización de esta ecología organizacional.

-En el último capítulo propo-

nés construir un tipo de radicalización para construir nuevas mayorías, una radicalización progra- 24 mática. ¿En qué consiste esa Pil2 apuesta? Porque toda intervención política transformadora es una apuesta...

-La primera cuestión que se nos impuso en Brasil cuando vino Bolsonaro, y me imagino que es lo mismo con las izquierdas argentinas, es qué hacer frente a una mayoría electoral de la extrema derecha. El problema de esta discusión es cuando se lo ponía en los términos de si hay que radicalizar o no, y lo que sería radicalizar no era evidente. Me parecía importante plantear esta oposición entre radicalización identitaria y programática para distinguir entre dos formas en que puede darse el juego en las redes sociales. Una es más bien mostrar a nuestros propios compañeros, que también están en las redes, qué tan comprometidos somos que no estamos buscando diálogo con personas que no piensan como nosotros. Esto permite un nivel de radicalización en términos de identidad muy grande, sin que ha-

"Aquí el elemento económico ultraliberal es más fuerte que en Brasil. Lo que movilizaba a la base de Bolsonaro era el conservadurismo social."

ya costos evidentes. El tema es que esto no cambia que haya una mayoría de la población cuyos sentimientos antisistema, de que algo va muy mal en el mundo, están siendo capturados por la extrema derecha. Y que frecuentemente, por eso mismo, hablan un lenguaje que es distinto al nuestro, e identifican los mismos problemas, agobios y miedos, pero los asocian a causas que son diferentes de las que nosotros concebimos. Lo que nos compete es encontrar maneras de comunicarse con estos agobios, con estos miedos, con este malestar de maneras que logren tocar a la gente, hablar su lenguaje para conectarlos a las causas estructurales que nosotros identificamos y proponer soluciones creíbles de cómo podemos actuar sobre estas causas estructurales para cambiarlas. Esto es lo que llamo una radicalización programática. Si pensamos que esto es solo una mala fase, y que todo puede volver a lo que era, por ejemplo, a los acuerdos que hubo a inícios de este siglo entre los progresismos latinoamericanos, vamos por mal camino, porque lo que parecía realista hace 10 o 20 años no lo es más, porque la realidad ha cambiado. Y esto es lo que tenemos que reconocer.

## Plataformas

analiza.

## Las redes y la hegemonía

as redes sociales son un elemento central en esta nueva configuración política que describe Nunes ya que son reales en sus consecuencias: desde la organización de movilizaciones o actividades comunitarias hasta la planificación de atentados, pasando por creación de identidades. "Uno de los efectos que esto tiene, en un momento de baja organización de las masas y de la política como práctica mediática, es el ascenso de las plataformas digitales como lógica dominante: allí estamos como individuos que gestionan una marca digital de presentación de sí mismos, que deviene por su visibilidad más real de lo que somos fuera de las redes", señala Nunes, y amplía: "Hacer política se confunde con hacerse ver hablando de política en las redes sociales. Y esto quizás sea lo principal: las plataformas se experimentan como espacios transparentes de autoexpresión, porque tienen un altísimo nivel de opacidad que esconde los mecanismos por los cuales esta autoexpresión es mediada por los algoritmos", sostiene el autor brasileño.

#### Por Yumber Vera Rojas

Apenas Interpol salió al escenario del Luna Park, Paul Banks se acercó al micrófono. Tras saludar con su español de acento mexicano, el cantante y guitarrista de la banda estadounidense explicó el programa de este regreso a Buenos Aires. "Primero tocaremos los temas del disco Antics, y en la segunda parte haremos Turn On the Bright Lights". Lo que detonó la ovación del público, adrenalina más que oportuna para combatir la gélida noche del domingo. Si bien el show había sido vendido originalmente de esa forma, algunos se enteraron in situ. En tanto que los que llegaron al estadio con esa data se abocaron a San Expedito para que les cumpliera el milagro. Y es que el escepticismo cauteriza las expectativas cada vez que un recital se anuncia como "conceptual", pues no siempre se cumple con la consigna.

Sin embargo, a manera de precedente, sus compatriotas de Tortoise presentaron en la capital argentina, a comienzos de mayo, su disco emblemático: TNT. A propósito de los 25 años de su lanzamiento. No sólo fueron fieles al orden del repertorio, sino que también se atrevieron a remodelar temas que ya de por sí son impecables. Y el resultado fue celestial. De esa forma, uno de los adalides del post rock allanaba la senda idealista para los fans de sus pares post punk. Aunque lo que en esta ocasión diferenciaba a ambos grupos es que los de Chicago no sacan material nuevo desde 2016, por lo que sólo les queda revisar su pasado. Mientras que en 2022 los neoyorquinos pusieron a circular su más reciente trabajo de estudio: The Other Side of Make-Believe.

El séptimo álbum de la terna no se encuentra entre lo más destacable de su obra. Pero algunas de sus canciones supieron mimetizarse con los clásicos que fueron legando, lo que quedó en evidencia en su último desembarco local, como parte del Primavera Sound 2022. Si bien es cierto que Interpol es

Notable recital de Interpol en el Luna Park

# La celebración del pospunk

La banda estadounidnese está festejando los veinte años de sus dos primeros discos y fue ése el programa que ofreció a sus fans.

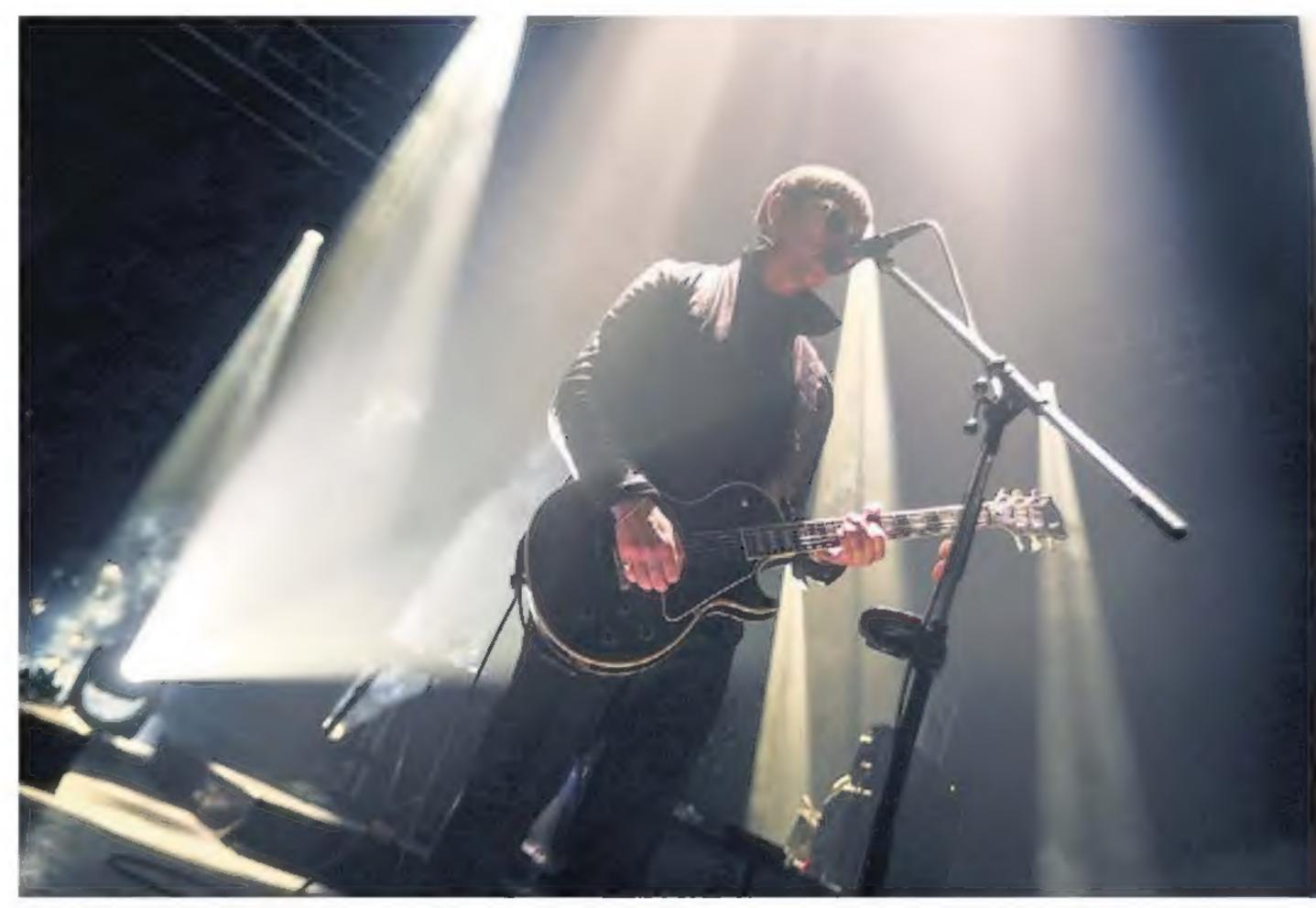

Interpol tocó material de Antics y de Turn On the Bright Lights.

Gentileza Gallo Bluguerman

algunas pocas semanas en Estados Unidos.

El venidero 27 de septiembre se cumplirán dos décadas de la salida de Antics. Un par de años antes, el entonces cuarteto sorprendió al mundo con Turn On the Bright Lights: considerado uno de los mejores discos de los 2000. No lo dijo sólo la crítica. También lo reconocieron los músicos de bandas como The Killers y Editors, que lo Se había revisitado a Joy Divi-

post punk entonces volvía a co-

brar sentido.

sion incontables veces, mediante reediciones discográficas de todo tipo. Aunque no hubo nadie que erizara la piel como lo hizo Ian Curtis. Hasta que irrumpió Paul Banks con ese lamento transformado en canción, que al escucharlo invitaba a ese baile con el que el líder de los mancunianos reproducía sus ataques de epilepsia. El vocalista y violero de los norteamericanos estaba además apoyado por unos músicos que sintetizaban lo mejor de la tradición del género. Traducida a su manera, pero sin dejar de ser respetuosos. A lo que hay que añadir un dato nada despreciable: el fanatismo de Banks por el hip hop, métrica patente en varios himnos del grupo. Esa ficha cayó una vez más mientras sonaba en la previa del show el rapero Lil Yachty, que en 2023 ahondó en la psicodelia con su discazo Let's Start Here.

Después de que se establecieran las celebraciones de discos como un condimento añadido en las eucaristías recitaleras, hubo todo tipo de propuestas. La más habitual era el aniversario, pero generalmente el show se quedaba corto.

Es por eso que el resto se completaba con temas que no tenían nada que ver. No fue el caso de esta vuelta a Interpol. El grupo se aferró al guion, sin ser tan estricto. Especialmente en la segunda parte de su performance. Lo más raro fue quizá que comenzara con Antics en vez de con su debut, más que nada por la maña cronológica. Y lo hicieron respetando la identidad de cada canción. Sin embar-

cambiaron desde aquel momento, sobresalen la partida de su bajista original, Carlos Dengler, y el armado del formato de quinteto para sus actuaciones. Así que en su primer estadio porteño el arranque estuvo a cargo del tecladista Brandon Curtis, en el eclesiástico "Next Exit", al que le siguió el canchero "Evil", donde el bajo de Brad Truax se tornó en guía. No fue la única vez. De hecho, también capitaneó "Narc", en el que convenció a la batería de Sam Fogarino para raptar la pista de baile. En el medio de eso, Banks declamaba, como si fuera un sacerdote predicando.

El minimalismo de la guitarra de Kessler envolvió a "Take You on a Cruise", antesala de su hit "Slow Hands" (su rabioso inicio establece paralelismos "Transmission", de Joy Division). Continuaron con el atmosférico "Not Even Jail", y bajaron un cambio con "Public Pervert". Ahí llegó otro de los éxitos del segundo disco: el pegadizo "C'mere". Tras el groovero "Length of Love" y el ensimismado "A Time to Be So Small", Banks, quien solo había intervenido para saludr y agradecer, dijo: "Esto fue Antics. Ya volvemos". Salieron del escenario, y a los tres minutos volvieron, vestidos tan elegantes y oscuros como su música, para desenfundar Turn On the Bright Lights. Antes que hacer "Untitled", sorprendieron con el b-side "Specialist", oda al ritmo, al secretismo y al brillo. El frontman la introdujo, por las dudas.

En realidad, la cambiaron por "Obstacle 2", que esta vez no fue de la partida. Y reordenaron el repertorio: adelantaron el punk "Say Hello to the Angels", que encendió al público. Pero todos sacaron sus celulares en "Obstacle 1". En ese momento, el escenario estaba inundado de luz roja, que alternaron en la hora y media de show con azul y negro. Lo más deslumbrante de la puesta fueron las bolas de espejo que ocasionalmente activaron. Bajaron dos cambios en la suite noise "NYC",

El grupo se aferró al guion, sin ser tan estricto. Especialmente en la

segunda parte de su performance.

uno de los artistas emblemáticos del indie manufacturado en este siglo que está entre los que más veces visitó a esta ciudad, hace rato que no brindaba un show propio. De eso dio cuenta el guitarrista Daniel Kessler en la entrevista que le concedió a este diario a razón de su regreso. Es por eso que no dudaron en incluir a Buenos Aires en la gira con la que la banda celebra los 20 años de sus dos primeros discos, que arrancó hace

tienen entre sus influencias. Si The Strokes volvió a poner en el mapa musical a Nueva York, en el ocaso de los 90, artistas del talante de Interpol, LCD Sounsystem o TV On The Radio redoblaron la apuesta en el inicio de la novel década. Pero de toda esa efervescente camada fue el grupo creado por Kessler el que le dio sentido al bajón y la desconexión de la ya distópica Gran Manzana, tras el atentado a las Torres Gemelas. El

"The New" y la iracunda "PDA". Y se despidieron con la narcótica "Untitled".

El cierre sucedió con el funk

go, por más que la circunstancia pareciera predecible, nunca lo fue.

Era toda una extrañeza verlos abocándose a sendos repertorios. Tanto para los fans del minuto uno como para los nuevos.

Y más si se toma en cuenta que llegaron relativamente tarde al país. Su estreno local (en total han sido seis) se produjo de la mano de su tercer trabajo, Our Love To Admire, en el Teatro Gran Rex (2008). Pese a que muchas cosas

apelaron por su tez iracunda en "Roland", mostraron su paleta de atmósferas en "Hands Away" y probaron el dolor por medio de "Stella Was a Diver and She Was Always Down". El cierre sucedió con el funk "The New" y la iracunda "PDA". Y se despidieron con la narcótica "Untitled", aunque antes Bank dijo: "Ustedes son un público fantástico. Nos volveremos a ver muy pronto". A por otra noche milagrosa.

## Por Edgardo Cozarinsky \*

Paiva sólo conoció Buenos Aires a los catorce años y la dejó a los treinta. Cuando empezó a visitarla de nuevo, lo hizo cada vez con más asiduidad. Había vivido en París, sí, pero fue en sus viajes de descubrimiento y exploración por Asia Central donde recibió de las culturas no europeas y su arte popular una fuerza que lo atraía sin necesidad de que París la aceptara, analizara y codificase. En las fotografías de El Paraná reconozco una mirada que antes se detuvo en lejanías poco frecuentadas: en el caso de Paiva, en Kirguistán y Afganistán.

Intérieurs / Extérieurs, publicado en París en 2002, queda como el punto más audaz y desafiante en las búsquedas plásticas de este artista impar, solitario, casi secreto, cuya obra revelará en la perspectiva del futuro una profunda coherencia de visión creadora, más allá de los avatares a que la historia del siglo pasado sometió la existencia del individuo. En Intérieurs / Extérieurs, Oruro, Misiones o la rue des Rosiers, registrados con proceUn recuerdo de Edgardo Cozarinsky, fallecido el domingo

# Un artista impar, solitario, casi secreto

El rescate de un texto del gran cineasta y escritor, en el que hace foco en la obra de su amigo, el artista plástico y fotógrafo Rolando Paiva (1942-2003).

tancia y tiempo. Rolando sostenía que la formalidad de las relaciones sociales en Francia, gozada al principio como un alivio para quienes habíamos crecido en la francachela porteña, se tornaba asfixiante para quienes no habíamos buscado asimilarnos (escribir en francés, pensar en francés, sentir en francés). Yo sostenía la ya fatigada idea de París como interesante plaza de mercado, donde uno puede cruzarse con otros cultivadores de todo el mundo, venidos a exponer, e ideal-

hace mucho rentable) del exilio político, encontrar un hueco donde trabajar tranquilos, Rolando en la pintura y la fotografía, yo en la escritura y el cinematógrafo, sin angustia por alcanzar la aprobación de una sociedad cuya forma de funcionamiento refleja la calculada caducidad de la moda.

Un artista plástico como Rolando Paiva, que rehusó largo tiempo exponer su obra pictórica y fotográfica, trabajaba evidentemente contra las exigencias de un medio que, ya sea en París, Buenos Aires o Nueva York, exige la variedad y renovación constante del stock de mercadería. Cuando decidió hace menos de diez años remontar el curso del Paraná en distintos momentos del año, para fotografiar sus orillas hasta alcanzar el Paraguay, para él legendaria patria de su padre, sentí que había tomado una decisión fuerte. Poco tiempo antes había elegido tener un departamento en Buenos Aires, donde "iba a respirar" varias veces por año. (El destino quiso que hacia la misma época yo heredara en Buenos Aires una biblioteca privada que me dio la excusa para tener un segundo domicilio, porteño éste, y aprovechar toda pausa en el trabajo para ir, también yo, "a respirar".)

En su última visita a Buenos Aires, alrededor del año nuevo 2003, insistió para ver a sus amigos de los años 60, y les regaló copias de sus fotografías del Paraná. En aquel momento no vi en ello más que un gesto generoso, que él presentaba irónicamente como un temps retrouvé muy lejano de los salones proustianos; ahora me pregunto si intuía que no le quedaba mucho tiempo en este mundo y quería dejar en el escenario de su juventud un rastro de la múltiple, inagotable belleza americana que sólo el regreso y la madurez le habían permitido ver y registrar.

\* Texto incluido en el libro Blues (AH, 2010), de Edgardo Cozarinsky, que reúne apuntes de viajes y biográficos, con edición de Fabián Lebenglik. La imagen de tapa del libro es de Rolando Paiva (sin título; Paraguay, 1999), que forma parte del libro citado en la nota: Intérieurs, Extérieurs, de R.P., Paris, Maison de l'Amerique Latine, 2002.

"Paiva rescata una técnica abandonada para reivindicar su poder de transfigurar la presencia y revelar la ausencia".

dimientos fotográficos del siglo XIX (goma bicromática, por ejemplo) y luego tratados con pincel en el negativo y las copias, adquieren cierto aspecto fantasmal que no depende sólo de la supervivencia de una imagen del pasado sino también de resucitar una técnica abandonada para reivindicar su poder de transfigurar la presencia y revelar la ausencia.

Solíamos hablar a menudo con Rolando del hartazgo que París suscita en quienes habíamos elegido vivir allí hace casi tres décadas, del desgaste de la imagen, prestigiosa en sentidos distintos para quienes alguna vez la habían percibido como tal, que como la luz de una estrella muerta sigue iluminando gracias a la discrepancia entre dismente a vender, las metafóricas aves, hortalizas y demás frutos de sus granjas no europeas.

Ahora que ya no puedo continuarlas, esas conversaciones, ociosas por la reiteración de argumentos sin gran variación fundamental, vuelven a mi memoria con la precisión, inevitablemente definitiva, que adquiere el recuerdo de los amigos que nos han dejado. Solíamos reírnos de la constelación de insignificantes premios literarios franceses, o de ese establishment hecho de módicos maîtres à penser (¡Bernard Henri-Lévy, Jean Baudrillard!); al mismo tiempo reconocíamos que el prestigio de lo cultural, por más banalizado que estuviera, puede proteger: nos permitía, inmigrantes sin el sello (hasta no



Foto de Paiva, de su libro sobre el Paraná.

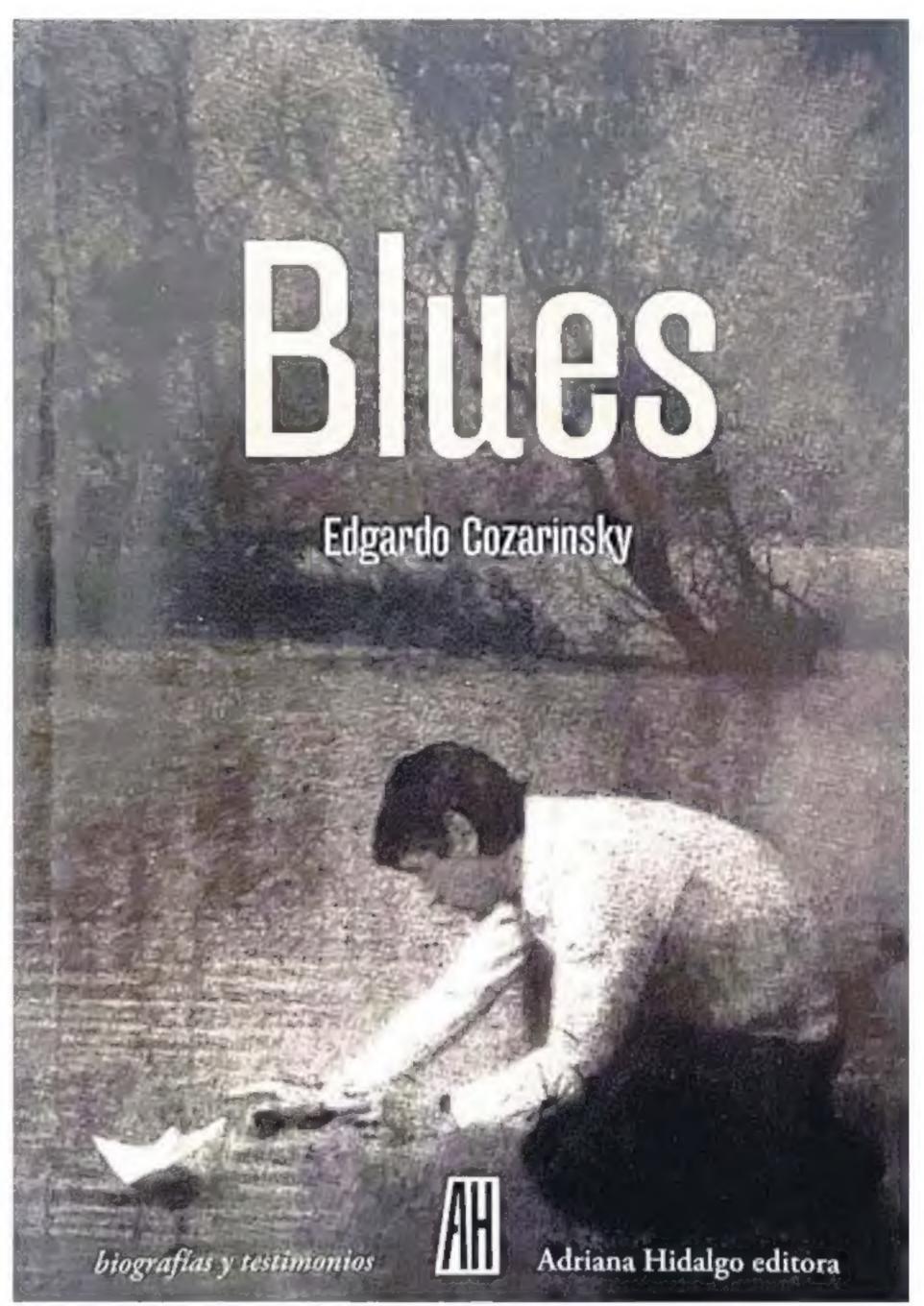

La imagen de tapa es una obra de Rolando Paiva.







## **NOMBRES PROPIOS**

Pinturas, dibujos, grabados y arte digital rescatando los nombres, familiaridades, los recuerdos y su memoria.

MARA ÁBALOS - GABRIELA CASSANO MARÍA GIUFFRA - NOEMÍ SPADARO

INAUGURACIÓN: MIÉRCOLES 5 - 19 HS.

**ESPACIO CULTURAL BOLIVAR** Bolivar 1019 - CABA





## Contratapa

Por Rodrigo Fresán Desde Madrid

UNO ¿Fue o no fue? ¿Es o se hace? ¿Será o no será? Esa no es la cuestión sino el cuestionamiento, piensa Rodríguez, mañana de sábado. Y Rodríguez aplica eso a la posible falsedad auténtica de lo que está contemplando con ojos bien abiertos. Afuera, la certeza de cierto tipo de euforia se reparte entre resaca de swifties que aún vagan por el Paseo de la Castellana añorando a su Santa Hermana; prolegómenos embanderados a otra inevitable champion-victoria del Real Madrid (porque es el Real Madrid) a celebrar junto a la Cibeles; y los que van en peregrinación, casi sin explicarse por qué, a la Feria del Libro. Adentro, en El Prado, Rodríguez frente a –así se lo exhibe en sala claroscura-"El Caravaggio Perdido" cuando en verdad, piensa, debería llamarse "El Caravaggio Encontrado", ¿no? Porque ahí está ese "Ecce Homo". Y, como de costumbre, Rodríguez lo imaginaba mucho más grande de lo que es a partir de tanta foto en tanta página de periódico. Pero ahí está ahora. Tamaño trío: soldado que parece increpar a multitud de entonces (que es multitud de ahora); Poncio Pilatos haciendo con manos mal lavadas gesto no de "He aquí el hombre" sino de "¿Qué hacemos con este tipo?"; y un Jesucristo que es, para Rodríguez, el menos logrado del conjunto pero, tal vez, se dice, el más interesante exactamente por eso: porque ecce es un Jesucristo muy poco jesuita y cristiano. Nada de mística o épica, rostro casi vulgar y como aburrido; como si nada le importase ni doliese y con pocas ganas de preguntarle a su padre por qué lo ha abandonado sino, mejor, gemir un mamá, cuándo nos vamos o cuánto falta para llegar y poder irme para no volver y que sigan otros durante los próximos dos milenios y, de ser posible, sin demasiado mariconeo, amén.

DOS Y, claro, Rodríguez vino a verlo porque Caravaggio le gusta. Mucho. Ya había visto hace más de veinte años colosal muestra en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (que coincidió con la de Warhol en el Guggenheim, uniendo a dos fuera-de-ley opuestos pero complementarios); y está aquí y ahora para añadir cromo a su álbum del pintor de sombras para así poder pintar a la luz como ninguno. Sí: Rodríguez es fan de Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) como algunos lo son de Taylor Swift o del astro de turno del Equipo Blanco Real o de ese influencer que escribe (o al que le escriben) y congrega a sus huestes en esos senderos ahora biblio-encasillados de El Retiro. Rodríguez no sólo admira su obra (78 cuadros de su puño y pincel y unos cuantos-demasiados que quién sabe si sí o no-no, porque Caravaggio era poco dado a firmar lo suyo); también le fascina su vida. Sus idas y vueltas y bocetos y tachaduras de casi de punk barroco y pecador capital en provincias metiéndose y saliendo de problemas con mecenas/patrones, asesinando en peleas tabernarias, fugitivo y exiliado y deprimido y emboscado y desfigurado a patadas por su propio mito y mala fama, muerto en un huracán de fiebres, martirizado póstuma-

# Homo Ecce



mente por el Gran Arte y la Pequeña Iglesia pero por fin canonizado en el siglo XX. Caravaggio como ni pintado Caravaggio y el más pintado Caravaggio: entregado al extático retrato de religiosamente torturados y santos y vírgenes con rostros de golfos y golfas (para una de sus Marías, se dice, posó el cadáver de una prostituta embarazada y ahogada en el Tíber) donde a veces un caballo era más importante que un apóstol. Todos con una expresividad en cuerpos y rostros y penumbras que dieron luz a la pintura moderna. Y, claro, Rodríguez leyó poemas de Thom Gunn. Y novela de Alvaro Enrigue (donde pone a Caravaggio a jugar al tenis con Francisco de Quevedo con pelota confeccionada con cabellos de la decapitada Ana Bolena). Y vio película de Derek Jarman. Y –antes esta mañana de sábado en El Prado-leyó todo acerca de "Ecce Homo", de este "nuevo Caravaggio".

TRES Cuadro atribuido a José de Ribera y retirado de subasta por sospechas de caravaggioismo y declarado bien de interés cultural para evitar su caravaggiana salida del país. Y ahora en préstamo a El Prado por nueve meses prorrogables "gracias a la generosidad de su nuevo propietario cuya identidad no se ha revelado" pero "extranjero con residencia en España" (y Rodríguez no puede evitar preguntarse si no se tratará de ese experto falsificador de sí mismo que es Tom Ripley quien, en la reciente serie de Netflix, aparece más que obsesionado por el pintor italiano). Y el caso "Ecce Homo" –sus dudas y seguridades– se suma a otros episodios célebres recientes a la hora de ates-

tiguar paternidad pictórica. Como el de "El Coloso" de Goya: dejando de ser y atribuido, con escándalo y polémica, en 2009 a "un seguidor" para, en 2021, ser devuelto a patria y potestad de su primer responsable. O lo del "Salvator Mundi" comprado en subasta pública por apenas 10.000 dólares y "redescubierto" en 2005 para ser atribuido -con gran pompa y circunstancia y titubeo- a Leonardo Da Vinci porque ninguno de sus discípulos o imitadores alcanzaron la "especulación filosófica y sutil" del lienzo cuestionado en cuestión y, de pronto, incuestionable. Pero quién sabe y, en principio y finalmente, a quién le importa. Lo que sí importa es que se revendió en Christie's como la obra de arte más cara jamás subastada por 450.312.500 dólares y -se dice- ahora navega en el yate de lujo Serene, propiedad de Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudita.

CUATRO Y la historia del arte desborda de estos cruces en los que se enfrentan camarillas museológicas autenticando o condenando con modales que van de lo calificado a lo mafioso por quienes, también, pueden llegar a colgar cuadro de Mondrian al revés durante 77 años sin darse cuenta de ello. Y de ahí museos enteros y muestras temporales dedicadas por completo al fino arte del arte falso y toda una escuela de "falsos asimilados" con mala conducta. Y leyendas urbanas que susurran que hasta el 40% de lo que se exhibe en las más prestigiosas pinacotecas (en lo que hace a arte precolombino la cifra sube al 90%) son perfectas no falsificaciones sino reproducciones; mientras que los originales descansan en santuarios de multimillonarios de esos que, por supuesto, también suelen pagar sin saberlo obras falsas a precios astronómicos porque necesitan algo con que llenar ese espacio vacío sobre la chimenea. Y así nueva forma de gran maestro a coleccionar como Han van Meegeren ("Arrastrado por los efectos psicológicos de mi desilusión al no ser reconocido por los artistas y los críticos, un día fatal de 1936 me propuse demostrar al mundo mi valía, y decidí crear una obra maestra de Vermeer") o Elmyr de Hory (protagonista del F for Fake de Orson Welles y quien nunca se sintió un falsificador sino un "sustituto") o Franciso José García Lorca (quien hoy se enorgullece de que "mis Rembrandts y Van Goghs y Picassos cuelguen en los más grandes museos del mundo").

En cualquier caso, Rodríguez prefiere –están enmarcadas con más puro y verdadero amor y pasión- estas mentiras a las falsedades que acaban resultando, luego de las elecciones, las borrosas y borradas promesas de políticos en campaña.

Y hay mucha cola para comprar postal best-seller en ese lugar tan importante como obra maestra: la tienda del museo donde la réplica barata muta a costoso souvenir. Así que Rodríguez vuelve y toma foto telefónica-móvil cuando la vigilante mira para otro lado.

Y Rodríguez sale de El Prado.

Y mira la foto.

Y, por supuesto, le salió tan incuestionable y certificada y auténtica y verdaderamente movida como su autor.



Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Pro- Directora periodística: Nora Marcela Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. 4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores: www.pagina12.com.ar/correo. interior: \$100.

pietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, CABA. Distribuidor en Capital administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), Cdad. Aut. de Bs. As. Teléfonos: Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela 356 (CP C1095AAH). 3221-8760 (líneas rotativas). Publicidad: Televisión ABC S.A. Dto. de Publicidad: Tel.: 3221-8760 (líneas rotativas). Opcional Caras y Caretas: \$10.000 recargo